

PD> 43. 5.5.326

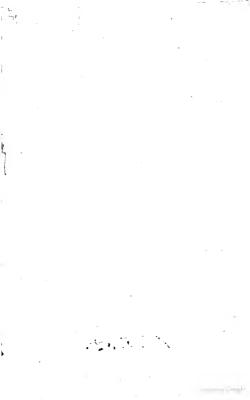

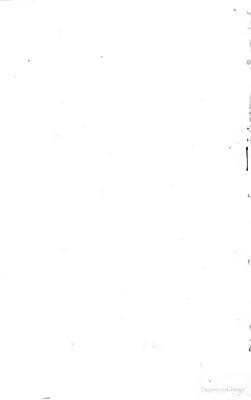





EDWARD COMTE DE CLARENDON Grand Ghancellier d'Angleterre de Ghancellier de Université d'Auford

# HISTOIRE

# REBELLION,

ET DES

GUERRES CIVILES

# D'ANGLETERRE,

Depuis 1641. jusqu'au retablissement

# DU ROI CHARLES II.

Par EDWARD Comte de Clarendon.
TOME PREMIER.



ALAHAYE,

Chez Louis & Henry van Dole, Marchands
Libraires dans le Poten.

M. DCCIV.





# L'IMPRIMEUR AU LECTEUR.



N avoit dessein d'abord de faire un abrege' de cette Histoire: mais quand on a mis la main à l'Ouvrage, on a trouve tous les

faits si importans & tellement liez les uns avec les autres, qu'il n'étoit pas possible d'en supprimer aucuns sans contrevenir au but de l'Auteur, qui est de faire connottre la verité d'un point d'histoire qui a partagé les Esprits depuis 55. ans. On a trouvé d'ailleurs que si l'on supprimoit quelques unes des pieces qui y sont rapportées tout au long, on ôteroit ce qu'il y a de plus essentiel, & le fondement sur lequel Tome I.

# L'IMPRIMEUR AU LECTEUR.

on peut raisonner plus juste pour O contre les deux Partis ; ou que si on les abregeoit, on se rendroit peut être suspect de partialité, & de n'avoir rapporté, que ce qui est plus avantageux au Parti pour lequel on a du panchant. C'est donc ici une veritable traduction, dans laquelle on a suivi l'Original d'aussi pres , & autant exactement que l'on apa. La qualité de l'Auteur , les grands emplois qu'il occupoit en Angleterre , & la connoissance particuliere qu'il avoit de tout ce qui s'y est passé de son tems , rendent cette Histoire tout-à-fait digne de la curiosité du public. On continuera la traduction des deux autres Tomes, qui conduisent jusqu'au Retablissement du Roi Charles II. Celui-cy finissant au commencement de la Guerre Civile , entre le Roi Charles I. & le Parlement.



N donne enfin au Public le premier Volume de l'Histoire de la Rebellion & des Guerres civiles d'Angleterre, depuis

l'année 1641 jusqu'au retablissement du Roi Charles II., c'est-à-dire, jusques au 7. de Juin 1660. N. S. écrite par Edouard Comte de Clarendon, ci-devant Grand Chancellier d'Angleterre, & Chancellier de la fameuse Université d'Oxford. La premiere de ces Dignitez lui sut conserée par le Roi Charles II. dans le tems de son bannissement: & il la conserva per dant sept années entieres après que Charles cût remonté sur le Trône. Sa justice, sa droiture, son

jugement,& sa grande capacité dans les fonctions de cette Charge lui attirerent l'approbation de tout le Royaume, & l'applaudissement de tous les gens de bien : éloge qu'aucun de ses ennemis ne lui a jamais denié. Il devoit l'autre au choix de l'Université. Cette place étant devenuë vacante par la mort du Marquis de Hertford, alors Duc de Somerset, l'Université crût ne pas mieux faire paroître sa fermete dans la cause pour laquelle elle avoit tant souffert, & sa resolution d'adherer à ses anciens principes, en soutenant la Religion Anglicane, & l'ancien Gouvernement Monarchique de ce Royaume, qu'en mettant l'une & l'autre fous la protection d'un homme qui s'étoit distingué dès avant la Guerre civile par son attachement à desendre les Droits opprimez de l'Eglise, & de la Couronne.

Cette Histoire sut commencée par l'exprès commandement du Roi Charles I. Ce Prince souhaitant

que la Posterité sût informée des malheurs qui l'avoient assigé pendant une bonne partie de son Regne, par un homme d'un merite, d'une sagesse, & d'une capacité connues, jetta les yeux sur cer Auteur comme étant orné de toutes cesqualitez.

C'étoit une entreprise difficile que d'écrire l'Histoire des Guerres civiles d'une grande & puissante Nation, où le Roi se trouvoit engagé avec une partie de ses Sujets contre l'autre, également animez; & la necessité de dire les veritez de plusieurs grands hommes en vie, ne la rendoit pas moins delicate, & moins dangereuse.

Nous n'ignorons pas qu'il y a des endroits de cette Histoire touchant quelques personnes distinguées de ces tems-là, qui ne s'accordent pas avec ce que d'autres Auteurs en ont raporté. Mais outre que ceux qui la mettent au jour, n'osent pas se donner la liberté de rien changer

dans un Ouvrage, qui leur a été confié pour le rendre public dans le même etat & dans les mêmes termes qu'on le leur a laissé; on se persuadera sans doute que les autres peuvent aussi probablement s'être mépris dans les faits, que nôtre Auteur, qui, dans la situation où il étoit, avoit du moins autant d'occasions d'être informé de la verité, que qui que ce soit: & dont la sincerité & le desinteressement, qui regnent dans tout ce qu'il rapporte, doivent l'exempter de tout soupçon d'avoir fait aucune méprise volontaire. Ce font de ces choses qui doivent être soûmises au jugement du Lecteur équitable.

On y trouvera des circonstances qui ne plairont pas à la posterité de ceux mêmes qui étoient alors les mieux intentionnez, & beaucoup moins à la posterité de ceux, dont la ruse, l'artisice, & la mauvaise intention, ont suscité tous les malheurs, qui sont le sujet de cet Ou-

Mais on n'y trouvera rien où l'Auteur n'ait suivi ses meilleures instructions, & qu'il n'ait crû veritable sans aucune partialité. On sçait des Regles que doit suivre un bon Historien, Il ne doit jamais être assez hardi, dit Ciceron, pour dire des faussetez, & toujours assez bardi pour dire la verité. Et comme nous sommes persuadez que dans toute la suite de cette Histoire on ne trouvera rien qu'on puisse soupçonner de partialité, de faveur, ou de haine, aussi nous esperons qu'en representant la verité sans aucun mêlange de passion, ou d'animosité particuliere, elle n'offensera point les bons Esprits de ce tems, & sera plûtôt reçûë comme une instruction pour le siecle où nous vivons, qu'un reproche de ce qui s'est fait dans le siècle passé.

La tendresse & la charité que nous devons avoir naturellement pour nos Compatriotes, pour nos Voisins, & pour nos Parens, nous ont rete-

nus assez long-tems, & nous craindrions d'en abuser, si nous differions encore à rendre public un Ouvrage si utile dans un siecle, où l'on a fait paroître tant de pieces d'Histoire pour justifier la prise d'armes des Sujets d'Angleterre contre leur Souverain, & pour noircir & deshonorer la memoire de sa Sacrée Majesté : & où la Religion envers Dieu, & la fidelité envers la Couronne sont tellement defigurées, que c'est presentement un mystere depuis plus de 50. ans que l'on a fait mourir ce Prince, de sçavoir de quel côté étoit le bon droit, & à quel party on doit imputer la Rebellion.

Il étoit donc utile & necessaire de mettre au jour un recit sincere de ce qui s'est passe de plus important dans ces tems malheureux, & nous esperons qu'on nous sçaura bon gré d'avoir tant contribué à reveiller l'honneur, la Justice, la Fidelité, & la Pieté dont la Nation Angloise étoit autresois si jalouse, & sans lesquelles

quelles il n'est pas possible de maintenir aucun Gouvernement, Disci-

pline, ni Autorité.

Ce bon Roi avoit sans doute ses defauts & ses imperfections, de sorte qu'il pouvoit avoir été seduit à commettre quelques meprises dans le Gouvernement, que la Nation, representée par le Parlement, pouvoit reformer par des Conseils de paix & de moderation. Mais on étoit bien éloigné de cette reformation, puis que tous les Actes aufquels le Roi donna son consentement, & qui empêchoient la Prèrogative de la Couronne de faire les maux qui lui étoient imputez, n'étoient pas capables de satisfaire le Peuple; & que l'ambition demesurée, la fureur, & la vengeance des principaux conducteurs de l'intrigue, ne purent être assouvies que par l'effusion du sang de leurs compatriotes, par le supplice de leur Souverain qu'ils condamnerent à perdre la tête fur un Echafaut, fous la

la pretendué forme d'une Haute Cour de Justice, dont il n'y avoit jamais eu d'exemple: & par le renversement des Loix de leur Patrie, pour la desense desquelles ils veulent saire croire avoir été forcez de

prendre les armes. Ceux qui considereront avec assez d'attention le recit de tout ce qui s'est passé, se porteront aisément à imputer ces bevuës & ces égaremens à tous les deux partis. C'est ce que nous laissons à leurs reflexions serieuses & desinteressées. Mais nous ne pouvons passer sous silence une observation qu'il faut faire, que quand un Roi se trouve engagé dans des interêts contraires à ceux de son peuple, & y persiste par sa mauvaile fortune, ou faute de discernement, ou par la mauvaise conduite de ceux aufquels il confie l'administration de son Gouvernement, il a sans doute de grands combats à esfuyer pendant le cours de son Regne quels qu'en soient les motifs. D'un au-

autre còté, que ce même Peuple opprimé en ses Droits & Libertez, qui ne se contente pas d'une reparation & d'une seuretê raisonnable, mais abute de son pouvoir pour la ruine entiere d'un Gouvernement que son devoir l'oblige à maintenir, se fait lui-même des verges pour le châtier, & très-souvent se laisse imposer par d'autres mains, un joug beaucoup plus pesant que celui qu'il a secoüé.

Pour la preuve de cette verité, il ne faut que considerer en particulier, quel avantage cette malheureuse Nation retiroit de toutes les victoires qu'elles a obtenues contre le Roi Charles I., de son emprisonnement, & de la persecution qu'elle lui a faite jusques à sa mort. Quel retablissement elle a obtenu de ses Droits & Libertez, de l'infraction desquels elle se plaignoit, en élevant le Protecteur Cromwel, qui par ses artisses & cruautez ne se proposoit point d'autre resorma-

tion, que de se servir de serpens, au lieu de verges pour châtier ce pau-vre Peuple. Et en se faisant ellemême un Souverain qui étoit l'objet de sa haine, au lieu de son Idole de Republique, que quelques-uns s'é-toient follement mise en tête. Et après lui, ce qu'ont produit tous ces differens Gouvernemens inventez quelquefois pour favoriser l'ambition d'un Parti, & quelquefois celle d'un autre, finon autant de moyens d'oppression, qui après un long-tems ont enfin procuré l'heureux retablissement du Fils & de la Famille du même Roi auquel ils avoient donné la mort d'unefacon si barbare, à la honte & au mepris de tous ceux qui avoient pretendugouverner en sa place.

Nous pourrions entrer dans un plus grand detail pour prouver la seconde partie de nôtre observation, & raporter des exemples de quelques-uns de nos Rois qui ont été malheureusement engagez à faire

des fautes dangereuses dans leur Gouvernement, & qui ont été pendant plusieurs années dans une perpetuelle oposition avec leur Peuple en des points de très-grande importance, & particulierement sur le soupcon d'avoir du penchant pour la Puissance arbitraire, & de favorifer la Religion Romaine. Et ces divisions étoient accompagnées de circonstances si fâcheuses, que les plus mortels ennemis de la Couronne n'auroient pas pû en inventer, ni en souhaiter qui lui fussent plus su-nestes. Mais nous aimons mieux couvrir d'un voile toutes les miseres qui en sont provenuës, tant parce que les impressions que ces fautes ont faites, & les traces qu'elles ont laisses après elles, ne peuvent pas facilement être essacées, que parce qu'il fembleroit que nous voudrions infulter aux malheurs de ceux qui y ont le plus perdu, ce que nous n'a-vons ni l'intention ni le courage de faire. Et nous ne voulons point non

aon plus qu'on nous croye capablés d'appuyer les fentimens de ceux qui pretendent que les Sujets peuvent s'armer pour fe faire raison à euxmêmes, dans les differens qu'ils ont ayec leur Prince.

# Non bec in fædera ---

L'excellente constitution de nôtre Gouvernement y apporte d'autres remedes par la voye des Parlemens, où la Prerogative de la Couronne, & les Droits du Peuple sont mieux conservez; & d'ailleurs nous sçavons à qui apartient la vengeance, & que celui qui se reserve cette puissance, ne la communique point à d'autres.

Mais nous nous tiendrons fort heureux, si les veritez que nous avons dites sur ce sujet, peuvent faire comprendre aux Princes, qu'il ne leur est jamais avantageux d'être dans des interêts contraires à ceux de leur Peuple, ni detrop irriter leurs Sujets, qu'on

qu'on ne peut pas toujours empêcher de maintenir leurs Droits par la force, quoi que cela foit contre leur devoir.

Et nous esperons aussi que le Peuple sera convaincu, qu'il est beaucoup plus prudent & plus salutaire pour lui, d'obtenir la reparation de ses Griess par les voyes que les Loix de ce Royaume lui prescrivent, & que le partage de la Souverainetéentre le Roi, les Seigneurs, & les Communes, est la plus heureuse constitution de Gouvernement qu'il y ait dans le monde; & tellement convenable à la Nation Angloise en general, que si on l'en exclud pour un tems, elle y reviendra toujours.

Nous souhaitons donc de tout nôtre cœur tant pour le Prince que pour le Peuple, que si l'un des deux excede les bornes de sa puissance, ou s'écarte de son devoir, celui qui souffre l'injure, se contente des remedes les plus doux & les plus modercz,

derez, de peur que les derniers maux ne soient pires que les premiers. Et sur tout, que quiconque voudra commander dans ce Royaume, se persuade fortement qu'on lui mettra sur la tête une Couronne d'épines & d'églantier, s'il n'a pas un principe fixe, & une resolution ferme de desendre nôtre Religion, & de maintenir nos Loix.

Sur ce sujet nous nous sommes souvent étonnez qu'un Prince veuille gouverneur ses Sujets contre leur humeur, contre leurs inclinations, & contre leurs Loix. Quelle gloire peut il avoir d'abatre & d'affliger un pauvre peuple avec lequel il povrroit vivre tranquillement comme un Pasteur avec son Troupeau? Si deux Amans, au lieu de passer leur vie à se rendre mutuellement des temoignages d'amitié, de douceur & de tendresse, ne cherchoient qu'à se traverier & à se tourmenter l'un l'autre, quel seroit l'effet d'une si trifte conversation, sinon chagrin

& amertume dans le commencement, une correspondance de peude durée, aversion & mépris pourla fin.

Nôtre constitution, qui, graces à Dieu, s'est conservée depuis plusieurs siécles, est le point principal auquel on doit s'attacher. qu'il se soit souvent trouvé des hommes distinguez par leur merite & par leur sçavoir, qui se sont declarez les uns pour la Monarchie, les autres pour la Republique, sous le pretexte specieux du bien public. Cependant la Nation trouve toujours des Esprits desinteressez & amateurs de leur Patrie, qui la garantissent de ces excès. Ceux qui n'ont que des vûës secretes, & ne se proposent que leur interêt particulier, n'usent que d'artifice & de subtilité pour parvenir à leurs fins. Mais le veritable interêt du Royau-me est maniseste, il n'y a personne en Angleterre qui ne le trouve aisément, qui ne le sente & qui n'en connoife

noisse la Justice. Il se soûtient de lui-même; il resiste par son propre poids à toutes les tempêtes que lui peuvent susciter ou l'ignorance des Etrangers qui ne sçavent pas la nature de nôtre Gouvernement, ou la violence de ces Esprits farouches & turbulens qui se mettent en tête d'appeller du Parlement au Peuple, pendant la seance même du Parlement, comme s'il étoit un quatriéme Etat dans le Royaume, qui fût tenu de! leur faire part de la direction des affaires publiques, & des deliberations les plus importantes. C'est un moyen nouveau inventé pour saper les fondemens de nôtre ancienne constitution, qui n'aura pas plus d'effet, que ceux que nous avons éprouvez ci-devant. Puisque nous scavons par experience, que ni la violence, ni la rume presque entie-re de cette même constitution, n'ont pû l'empêcher de se raffermir sur ses propres fondemens.

Depuis quelques années on a

beau-

beaucoup parlé de Factions dans ce Royaume, & Dieu sçait quels en ont été les funestes effets. Nous avons vû de nos jours les deux grands Partis, connus sous les noms de Whig & de Tory \*, changer direc-tement leurs principes, & ceux qui étoient d'abord ennemis de la Cour, devenir aussi humbles & aussi souples que ceux ausquels ils en fai-foient un crime. De l'heure qu'il est ces deux Partis ont perdu leur credit. Mais ceux qui seront assez sages pour preserer avec sermeté l'interêt de l'Angleterre à celui de toute autre Nation, pour appuyer la Religion & les Loix, pour proteger & avancer le Commerce, pour menager avec prudence & œconomie le Tresor public, & pour maintenir la Souveraineté de nos Mers, qui de tout tems a été la veritable & naturelle défense de ce Royaume,

cc

Les Torys éroient ceux qui tenoient le Parti de la Cour, & les Whigs ceux qui tenoient le Parti du Peuple, & qu'on appelloit Mécontens.

ce Parti là, de quelques personnes qu'il soit composé, aura toûjours le dessus, & s'il y en a d'un autre caractere, ils ne peuvent éviter une sin malheureuse.

Il y a des Etats dont la situation oblige les Princes qui les gouver-nent à tenir sur pied des Troupes nombreuses pour servir sur terre; ils ne peuvent pas autrement conserver leur credit & leur reputation avec leurs voisins; aussi me manquentis pas de le faire à l'envi l'un de l'autre. Mais ceux qui s'imaginent que les forces de cette lle doivent être mesurées sur une regle si peu convenable à sa grandeur & à sa veritable gloire, font fort novices en matiere d'Etat, & en la connoissance de nôtre Gouvernement. A peu près comme si David avoit crù ne pouvoir combattre le Geant des Philistins s'il n'avoit en main une Hale-1. Sam. barde dont le fût ressemblât à l'ensuble d'un tisseran, & du poids de 600 ficles. Mais cet homme selon

le cœur de Dieu crût qu'il auroit bien plus d'avantage d'attaquer son ennemi avec les Armes qu'il avoit choisies, & qu'il devoit manier aisement. Lors que Saul le fit armer de ses Armes , lui mit son casque d'ai-rain sur la tête , & le sit armer d'un corcelet , David luy dit , je ne fçanrois marcher avec ces choses, car je ne l'avois jamais essayé. Ce qui nous fait faire cette remarque sur la conduite de nôtre Nation. Depuis plufieurs secles la Flote d'Angleterre a toûjours été renommée comme faifant l'honneur & la sureté de ce Royaume: Neanmoins dans ces derniers tems nous nous fommes appliquez avec beaucoup plus de foin & d'industrie à lever un grand nombre de Troupes de terre, qu'à maintenir cet ancien & glorieux boulevart de nôtre Patrie. Et lors que nous avons eu affaire à un Ennemy dont les forces fur Mer font beaucoup inferieures aux nôtres, & dont nous aurions pû reserrer le pouvoir

exorbitant par nos forces maritimes, nous avons employé presque tous nos soins, & fair une dépense excessive, pour l'attaquer sur terre, dans des Places où ses nombreuses garnisons le rendoient invincible, du

moins pour quelques années.

Mais il faut esperer que nos Alliez mêmes, auxquels sans doute la Nation Angloise souhaite tout bonheur, & toute prosperite, comme étant liée d'interêt avec eux, comprendront enfin, que ce Royaume ne peut être utile à la cause commune en quelques lieux, & par quelque moyen que ce soit, autant que sur Mer. Sa situation est avantageuse pour cette sorte de guerre, & c'est par là que son Commerce peut augmenter, mais il ne peut suporter long-tems la dépense d'une Guerre dans les Pais étrangers. L'experience des précedens avantages sur Mer doitencourager cette Nation à y employer toutes ses forces. Et la seule pensée que l'accroissement de **fes** 

fes troupes de terre, ne peut servir qu'à avancer la grandeur, & l'interest des autres, doit exciter sa jalousie, & sixer son attention à saire dependre toute sa sureté de ses forces: maritimes.

C'est un dire de Tacite qui sera toujours vray, qu'il est très difficile. de persuader aux Princes , ce qui est de leur devoir. Et que la flatterie a tout pouvoir sur leur esprit : aussi voyons nous qu'elle a toûjours l'avantage au deslus de l'honneur & de la verité. Naturellement tous les hommes ont plus de panchant pour ceux qui ne les contredisent pas, & quand le mal n'est qu'entre particuliers, on n'y prend pas garde, mais il devient un malheur public quand on a cette lâche complaifance pour des Princes qui sont capables d'en faire un mauvais usage, & de la preferer à des conseils utiles pour leur service. Enfin ces Courtisans flatteurs sont ordinairement surpris en leur ruse, quand on vient à la decouvrir, mais ao

on la decouvre trop tard pour prevenir la ruine des Princes qui en ont

été les dupes

Un excellent Poëte de nôtre nation, appelle cette flatterie, la nourriture des fous. Cependant c'est une plante gardée avec tant de soin, & tellement cherie dans toutes les Cours, qu'elle ne manque jamais de produire beaucoup de mauvais fruits. Et ce sera toujours de même jusqu'à ce qu'il plaise au Dieu tout puissant d'envoyer un esprit de dis-cernement dans le cœurs des Princes, pour les rendre capables de faire difference entre ceux qui les servent par un motif d'interest, & ceux qui n'ont en vue que la gloire, & l'avantage de leurs Maîtres, & pour punir au lieu de proteger ces hardis corrupteurs de la Justice, de l'Honneur, & de la Ve-

S'il y avoit quelque lieu d'esperer qu'on ne soustriroit plus ces pestes publiques, ce devoit être sans doute dans un secle, où une revolution sembloit

bloit être necessaire pour reformer les abus qui s'étoient glissez dans le gouvernement. Car plus le peril est grand, plus on a besoin de sermeté, d'une vertu severe, & d'une legitime administration.

Ce seroit un grand bonheur pour les Princes aussi bien que pour leurs Sujets, s'ils vouloient permettre que leurs fideles Serviteurs leur dissent hardiment, & avec une honnête liberté, les choses comme elles sont, pendant qu'ils sont encore en êtat de reparer les fautes qu'ils ont saites, Mais leur grandeur imprime trop de crainte & de respect, & les rend de trop difficile accez. Il ne reste plus qu'un moyen de les faire reflechir sur eux mêmes, qui est de les porter à lire l'Histoire des temps passez, où ils peuvent voir de quelle maniere ceux qui ont gouverne le monde, y sont traittez après leur mort; & que c'est le Privilege & l'usage du siecle present de parler avec liberté des sie-cles passez, comme assurement on ne

^ \* Z

manquera pas dans les fiecles à venir d'examiner à la rigueur tout ce qu'ils auront fait de bien & de mal. A la verité un Prince qui gouverne par lui même, & qui ne se laisse point conduire par ses Ministres, aura lui seul la gloire, & le merite de sa conduite, & de son adresse, quand il a bien gouverné. Mais aussi il aura le malheur que toutes les fautes qui auront été commises pendant son re-

gne, lui seront imputées.

Nous avons passé les bornes d'une simple Presace, mais l'observation des malheurs du temps passé, nous ont engagé à faire quelques remarques sur les principaux, pour les exposer tous ensemble à la vue, & au jugement des plus sages, & des plus desinteressez, comme le moyen le plus propre pour empêcher qu'il n'en arrive de semblables à l'avenir. Et nous esperons que le Lecteur ne trouvera pas mauvais que nous ayons fait cette digression, en publiant un Ouvrage qui contient des instructions

#### PREFACE:

tions en si grand nombre, qu'elles peuvent fournir à chacun une ample matiere de reflechir, principalement fur le malheur inseparable des Princes, qui se flattent que dans le grand nombre de leurs Sujets, & dans la foule de leurs Courtisans, & flatteurs, ils ne manqueront jamais de fideles Serviteurs, ce qui leur fait mepriser, & souvent rejetter leurs. meilleurs, & plus habiles Miniftres, quoyqu'il foit très difficile à un Prince de trouver un serviteur honeste, juste, & desinteressé, & presque impossible de le conserver longtemps, quand il l'a trouvé. Car. quiconque se trouve sous le joug de cette penible charge, de servir fidelement son Maître, se fait aussi-tôt plusieurs ennemis, qui ne cherchent qu'à le deplacer, & à le detruire, dans l'impossibilité où il est de les favorifer tous dans leurs folles pretentions. La condition d'un tel Ministre est fort glissante, & sa faveur de peu de durée. Comme il employe

tous ses soins à affermir la gran-deur de son Maître, & la sureté de fa Patrie, il n'a pas le temps de pen-fer à lui même. Pendant qu'il veille fur les ennemis de l'Etat, qu'il pose des fondemens pour le bonheur des temps avenir, aussi bien que pour reins avenir, auin ben que pour celui du temps present, & qu'il prend soin de toutes les parties de l'administration publique; que la Religion du païs soit respectée, que la justice de la Nation soit exercée avec honneur; que les revenus de la Couronne soient receuillis exactement, & de bonne foi, & distribuez avec generosité, & avec Oeconomie, selon les occasions qui se pre-fentent; Comment pourroit-il veil-ler sur les secrettes machinations de fes envieux, qui cherchent à ruiner fon credit, & sa reputation? On lui doit donc pardonner si, dans le sentiment interieur de son integrité pour le public, il semble mepriser les artifices des mal intentionnez, pendant qu'ils le poursuivent jusques

ques à l'extremité, & ne se donnent point de repos qu'ils ne l'ayent chasté de la Cour.

Nous n'avons pas dessein d'écrire tout ce qu'il y a de particulier dans la vie de l'Auteur. Nous dirons seule. ment en peu de mots ce que cet excellent homme, un des premiers Ministres, en quelque sorte Favory du Roi Charles II. à fait pendant deux années après le retablissement de son Maître; qui alors se reposois entierement sur ses avis, & sur sa conduite. Il y avoit à la verité quelques autres Ministres d'une sagesse, & d'une capacité reconnue, & que le Roi a consulté dans ses assaires les plus importantes pendant un temps assez considerable. Il y avoit le Comte de Southampton alors Grand Thresorier d'Angleterre, avec lequel nôtre Autheur a toujours entretenu une êtroite & fincere amitié, & qui étoit honoré par ceux qui le connoissoient, pour sa grande capacité, & pour sa droiture à toute epreuve.

Il y avoit le Duc d'Albemarle, General de l'Armée, qui eut l'honneur, & la bonne fortune de disposer lesaffaires, & de reunir les Esprits pour appuyer le retablissement du Roi, & de sa famille Royale, sur le Thrône de ses Ancêtres. Il y avoit le Marquis d'Ormont, qui fut tait grand Maître de la maison du Roi, & Lieutenant d'Irlande aussi-tôt après le retour de S. M.Il avoit non seulement suivi, mais honoré la mauvaise fortune de son Maître dans tout le temps de son exil, par la compagnie d'un Sujet si illustre, & si plein de merite. Il avoit hazardé souvent sa perfonne, & perdu tous fes biens, plutôt que de manquer de fidelité envers la Couronne, & de zele pour la vraye Religion. Il y avoit le Comte de Sandwich, qui pour son partage dans le retablissement du Roi avoit eu la gloire en qualité d'Amiral, & de General fur Mer de commander la flotte d'Angleterre. Et l'on verra dans la suitte de cette histoi-

histoire, que des auparavant il avoit rendu des services considerables à Sr M. Outre ceux là qui sont les principaux, il y avoit encore le vieux Secretaire Nicholas. Il n'êtoit pas dans un rang si élevé que les autres; mais il n'étoit pas moins dans les bonnes graces du Roi. Il avoit servi ses deux Maîtres, Charles I.& Charles II. avec tant de fidelité, & de droiture qu'il meritoit avoir part à l'administration des affaires les plus importantes. Sans aucun dessein de faire tort au credit & à l'autorité de ces grands hommes, nous pouvons dire certainement que nôtre Auteur étoit plus favorise & plus estimé du Roi que tous les autres. Par sa sagesse, par son experience, & par son travail infatigable, il contribua plus que tous les autres à disposer les Efprits du Peuple & du Roi, à convenir des mesures qu'il falloit prendre dans le Parlement, pour établir la paix, l'abondance, & la prosperité, dont cette Nation a jouy depuis.

Il a eu la meilleure part à la conservation de nôtre gouvernement dans un temps où le Peuple avoit trop de complaisance pour la Couronne, & à la passation de l'Acte d'Amnistie, & d'Indemnité, & de l'Acte de Conformité, qui rendoient le repos aux Peuples d'Angleterre, & leur assuroient la possession de leurs biens; qui delivroient l'Eglise Anglicane de l'oppression sous laquelle elle gemissoit; & l'assirmissoit, par les loix du pais, sur ce Roc contre lequel les portes de l'enfer ne fauroiene prevaloir, suivant la promesse saite par le Sauveur du monde à ceux qui le servent en sainteté & verité. C'est cette Eglise qui pour se faire obeir n'a point de voye plus sûre que de faire connoître sa doctrine: qui ne reconnoît pour guide, & pour juge infaillible que l'Ecriture Sainte : Ce qu'elle n'accordera jamais à aucun-homme mortel; qui de toutes les Eglises du monde, enseigne avec plus de soin la pratique de la Religion

gion pure & sans tache envers Dieu, avec decence dans le Culte', sans affectation, superstittion, ou ostentation, & l'obessisaire envers le Roi selon la constitution du gouvernement, & les loix du País. Par la beniediction de Dieu, qui a fait reussis entreprises, il a lasse des monumens perpetuels de sa Prudence & de sa Pieté, de sa sidellite pour son Roi, & de l'amout sincere qu'il avoit pour sa Patrie.

Ce sur dans le temps de son Ministere, & de son plus grand credit, que le Roi se servic de cette expression dans une hazangue qu'il sit aux deux Chambres, que dans toutes ses deliberations, or actions, il consideroit sur tout, ce que le Parlement en penferoit.

On n'ignoroit pas par quel conseil le Roî se trouvoit dans cette disposition, il auroit êté bien plus heureux s'il l'avoit toujours suivi. Et l'Angleterre a grande raison de souhaitter qu'il y cût toujours eu des

Ministres jusques à present, Capables de donner de semblables avis.

## Ha tibi erunt artes ,

Voici ce que vous devez faire, difoit un jour nôtre Auteur à un Roi
d'Angleterre. Tenez vous toujours
uni avec vôtre Parlement, ne vous
laissez pas tromper par les exemples
des autres pais, qui font impraticables en celui-cy. Conservez toùjours l'interest de la Nation. Un
Roi d'Angleterre qui suit ces maximes est le plus heureux Prince de
l'Univers.

Avant que de finir, il faut dire de quelle maniere son credit diminua, comment ensuite il perdit la faveur du Roi, & comment il sur banny après sa disgrace. Ceux qui prirent le plus d'interest à ses malheurs, & qui ressentirent dans leurs familles les plus tristes effets du mecontentement du Roi, n'ont garde d'en rien imputer à S.M. qui étoit un Maître tres doux, & tres indule gent

gent envers nôtre Auteur ; & qui n'avoit aucune intention de chagri-ner personne. Nous avons même lieu de croire que pour reparer le tort que l'on avoit fait au Pere, il prît les deux fils, encore vivans, à son service; les honora de sa confiance, contre le sentiment de quelques uns de ceux qui avoient plus de credit auprès de lui, & au plus jeune desquels il donna des marques exp traordinaires de sa faveur, que sa posterité n'oubliera jamais.

Nous favons qu'ils ont tous deux assez de pieté & de respect pour leur Pere, pour ne rien obmettre de ce; qui pourroit être utile à sa reputation, s'ils croyoient qu'il fut presentement necessaire de le justifier. Depuis sa disgrace on a eu-le temps de se convaincre que dans les articles qui furent presentez au Parlement contre lui ; il n'y avoit rien du tout qui le touchat; un de ses fils qui étoit alors Membre de la Chambre des Communes fit cette det \* \* 7

1.33

claration à la Chambre; que fi ceux qui d'accusoient, vouloient se charger de faire la preuve d'uni seul des articles, à leur choix, & reussissoient à leur preuve; non seulement l'accusé, mais aussi tous ses amis, le reconnoîtroient coupable de tous les articles sans exception.

Mais il n'est pas besoin aujourd'huy de justifier la memoire de ce grand homme i chacun est persuadé de son innocence, toutes les personnes d'honneur en parlent avec éloge, & il vivra toujours dans l'esprit des bons & veritables Anglois; comme un homme qui avoit autant de reputation, qu'aucun autre de son temps.

Quoy que nous n'ayons pas defsein de faire aucunes reflexions sur la vie du Roi Charles II. on nous permettra de dire que ce Prince, quoy que d'un tres bon naturel, fe laissa neanmoins persuader non seulement d'exclure de son service, le plus fi-

dele, & le plus ancien de ses Ministres, mais encore de donner son confentement à un Acte de Parlement; qui l'obligeoit à finir ses jours dans un bannissement, tout accablé d'années & d'infirmité qu'il étoit. Ce qui devoit paroître dur pour un homme qui avoir eu l'honneur & le bonheur tout ensemble, dans la plus grande vigueur de fon âge, d'accompagner le Roi pendant tout son exil; de le lui avoir fait passer avec plus d'éclat qu'it n'est ordinaire à des Princes privez de leurs domaines: & d'avoir été un des principaux au-teurs de son retablissement. Ce fut principalement par son moyen que l'on entretint une correspondance continuelle avec le fidele Parti d'Angleterre, pour infinuer les bon-nes intentions de S. M. dans l'esprit des peuples, & pour les reduire en quelque forte, en les informant de son humeur, & de la disposition où il étoit à leur égard, avant qu'ils connussent sa personne. C'étoit lui

qui concertoit, & qui écrivoit les Lettres, & Declarations de Breda, qui avoient un si merveilleux esset en Angleterre, & y étoient si generalement approuvées, qu'on les passoit presques toutes en Actes de Parlement.

On se persuadera peut-être, & avec assez de vray semblance, que le mariage du Duc d'Tork avec la fille de cet Auteur, a été une des principales causes de sa chute. Et quoy qu'il foit tres vray que cette Allian-ce inegale se sut faite sans sa connoisfance, & fans sa participation, que le Roi lui donnât alors des temoignages plus sensibles de sa faveur, qu'il eut jamais fait , avec des protestations que cet accident ne diminueroit en aucune maniere l'estime que S. M. avoit pour lui. Cependant il ne laissoit pas de dire à ses amis plus particuliers, qu'infailliblement ce mariage lui feroit perdre son credit.

Personne ne peut s'exempter des effets de la colomnie, & si le degout

des eaux perce avec le temps les rochers les plus durs, on ne doit pas s'étonner que les discours secrets des Courtifans mal intentionnez, fassent impression sur l'esprit des Princes qui sont toujours prêts à les écouter. Quand le Duc d'York eut accom-

pli ce mariage, il est assez naturel de croire que les Ennemis de l'Auteur, ne manquerent pas d'infinuer; que dans la suite il en tireroit des avantages pour le bien de sa famille, au prejudice de son Maître. Ce qu'ils se sentoient peut être capables de faire eux mêmes en pareille occafion, les rendoit plus hardis dans leur calomnie.

Par ce qu'il étoit vray que le Chancellier étoit devenu Beau pere du Duc d'York, ils esperoient faire croire la fausse consequence qu'ils en tiroient, que par consequent il sacri-fieroit son integrité à son ambition.

Ce que Tacite en parlant des crimes inevitables à remarqué de Granius Marcellus accusé d'avoir mal

parlé de l'Empereur Tibere, se trouve verifié en la personne de nôtre Auteur: Ce qu'il y a de vray dans un discours, fait croire ce qu'il y a de faux.

L'Alliance étoit certaine, il y avoit des enfans sortis de ce mariage, & il n'enétoit point sorti du mariage du Roi. On en sit un crime à nôtre Auteur sous pretexte qu'il étoit vray qu'il y avoit des enfans d'un mariage, & qu'il n'y en avoit pas de l'auter, on insinuoit que les deux mariages avoient été concertez & menagez exprès par le Chancelier; quoy que le Roi sut tres bien que son mariage n'avoit jamais été projeté, ny proposé par le Chancelier, & que ce dernier eût souvent dit à S. M. qu'on croyoit dans le monde que cette Princesse n'auroit jamais d'enfans.

On lui fit un autre crime inevitable' qui refroidit d'abord, & peu à peu lui fit perdre l'affection de ceux qui étoient du Party du Roi. On repandit adroitement un faux bruit,

qu'il

qu'il avoit imbû le Roi de ce principe, qu'il devoit favoriser & élever ses Ennemis, pour en faire des amis, Et qu'il ne devoit pas se mettre en peine de ses Anciens amis de la fidelité desquels il étoit assuré. A quoy nous sommes obligez de repondre.

Il est vray qu'on ne pût pas recom-penser selon leur merite, & selon leurs esperances, ceux qui avoient travaillé à la vigne pendant la cha-leur du jour, qui avoient receu des blessures au jour de la bataille, & qui avoient souffert en leurs biens, ou en leur libertez pour la conservation d'une bonne conscience pendant l'Anarchie, & usurpation tyrannique. Et comme ils se trouvoient frustrez de leur attente, quelques-uns d'eux s'imaginerent que nôtre Auteur étant alors Ministre d'Etat, il avoit insinué cette pernicicuse doctrine; qu'il ne falloit pas se mettre en peine de ses anciens amis.

Le Roi qui se voyoit glorieusement retably sur le Throne de ses Ancê-

Ancêtres,& qui se persuadoit en être redevable à ses declarations, & promesses de Breda, plus qu'à tous au-tres moyens humains, crût qu'il étoit necessaire de recommander dans fa Harangue aux deux Chambres, au sujet de l'Aste d'Indemnité. que tous les pretextes de division & de distinction entre ses Sujets, sussent ensevelis, & oubliez pour jamais, étant de son honneur, & de son interest, de regner sur tous également. Ce fut la raison pour laquelle, aussitôt après son retablissement, il choifit pour grand Chambellan le Comte de Manchester, qu'on se souve-noit avoir été un des Chess de la Rebellion contre le Roi Charles I. Mais qui s'étoit attaché pendant plusieurs années aux Interests du Roi Charles II.& lui avoit rendu des services importans. Son but en élevant ce Seigneur dans une place si eminente auprès de sa personne, étoit de faire voir à toute la Nation, qu'il commençoit lui même à pratiquer

l'art d'oublier les fautes passées, auquel il exhortoit les autres. En effet il étoit avantageux au Roi, en entrant dans le Royaume, de faire connoître à ses Sujets que chacun d'eux sans distinction, pouvoit se rendre capable par sa conduite, de parvenir à toutes les Charges & dignitez.

Mais il ne pouvoit jamais entrer dans l'esprit de nôtre Auteur, qui avoit toujours été dans le Parti souffrant, de faire un si lâche personnage auprès du Roi. Il pouvoit bien être d'avis qu'il falloit tuer le veau gras, pour regaler l'enfant prodigue qui étoit de retour, & qu'il ne devoit pas y avoir de differens partis entre nous; mais il ne pouvoit pas oublier le droit de naissance du fils aîné, qui avoit servi le Roi pendant un si grand nombre d'années sans jamais avoir desobei à ses commandemens, & qui meritoit cette louange, & cette recompense, mon fils tu as toujours été avec moi, & tout ce qui eft,

est mien, est sien. Cependant cette calomnie, quelque fausse qu'elle sût, étoit un crime, où plûtôt un malheur, qu'il ne pouvoit éviter, non plus que l'autre dont nous avons deja parlé. Et si les Seigneurs du Parti du Roi ne s'étoient pas entêtez que le Chancelier avoit abandonné leurs interests, il n'auroit pas été possible d'engager la plus grande partie des Membres du Parlement à passer cet Acte de bannissement.

Mais la Divine providence, qui revele les secrets les plus cachez, ne permît pas que ce Parti sût longtemps dans cette erreur. On decouvrit bien-tôt après que ce rapport ne venoit point du Chancellier, mais de l'indiscretion de quelques nouveaux Politiques qui l'avoient inventé dans le chagrin où ils étoient de se voir negligez.

Après tout, nous ne croyons point qu'aucun de ces deux malheurs inevitable, ni tous deux ensemble ayent donné le coup fatal & decisif à

la fortune de ce Ministre. Le Roi étoit trop judicieux, & d'un trop bon naturel pour se laisser surprendre si grossierement, par des discours qu'il savoit très assurement n'être pas veritables.

Mais comme dans les Cours il y a toûjours des pratiques fecretes, qui font la cause ordinaire de ces sortes de disgraces, & qui retifissent beaucoup plus surement, & en moins de temps que les voyes ouvertes, en voici deux auxquelles nous attribuons le bannissement de nôtre Auteur.

L'une étoit l'interest de quelques zelez du Party des Papistes, qui savoient qu'il avoit trop de credit parmy le Peuple, quoiqu'il l'eût perdu auprès du Roi, pour soussiri que leurs projets d'avancer leur Religion, eussent aucun succez, tant qu'il seroit dans le Royaume.

L'autre étoit la faction des Dames, qui avoient alors trop de pouvoir sur l'esprit du Roi, & qui ne pou-

pouvoienr souffrir après de lui un homme qui osoit quelques sois prendre la liberté de lui parler de leur vie scandaleuse, & de censurer le commerce illegitime du Maître, & des Maîtresses.

Ces deux Partis joints ensemble étoient si puissans, que nôtre Auteur, qui ne faisoit la Cour, ny à l'un ni à l'autre, ne pouvoit pas y ressister. De forte qu'il se vit bien-tôt facrisse à l'ambition, & à la malice d'un grand nombre d'ennemis, & sur tout de ceux qui aspiroient à de nouvelles dignitez à la Cour, & à faire des changemens dans l'Etat.

Il faut encore observer que le Roi, qui se donnoit beaucoup de peine pour un peu de plaisir, & qui esperoit y parvenir plus assement, en se désaisant d'un vieux Conseiller importun, asin que personne n'eût la hardiesse de lui dire ses veritez, ne posseda pourtant presque jamais aucune tranquillité pendant tout le reste de son Regne, Les Femmes,

ou d'autres pour elles, & les factions differentes le dechiroient, pour ainfi dire en pieces, favorisant tantôt un Parti, & tantôt un autre, sans savoir à quoy se determiner, & sans avoir assez de consiance en aucun de ses Ministres pour le guider dans toutes ces agitations, & inquietudes dont il étoit lui même la cause.

Il y avoit pour tant de certaines heures où il regrettoit fort son vieux Conseiller, qu'il savoit être un pilote beaucoup plus expert, que les nouveaux Ministres d'Etat. Et il auroit bien souhaitté de n'avoir pas donné lieu, par un éloignement trop precipité de son Ancien serviteur, aux nouveaux conseils, & aux nouvelles mesures qu'on lui sit prendre pendant le reste de sa vie.

Nous avons crû qu'il nous tomboit en charge en donnant cette hiftoire au public, d'y ajoûter cette Preface, pour instruire ceux qui la liront du Caractere de l'Auteur, que nous devons mieux connoître que

7 7 1

personne. Et pour conserver le respect que nous devons à sa memoire, & ne lui pas rendre un mauvais office, nous nous sommes resserrez dans les bornes de la modestie, & de la fincerité. Quelques malheurs, & quelques Ennemis qu'il ait eus pendant sa vie ; ou quelques sautes qu'il ait faites, dont ceux qui sont en une pareille fituation, s'exemptent difficilement, il merite à nôtre avis, le titre honorable de juste, de zele, & de digne serviteur de l'Eglise, & de la Couronne; & d'être mis au rang des grands, & bons Ministres d'Etat : Et nous conclurons. Par cette action de graces à Dieu, gloire soit à Dieu aux lieux tres bauts , en terre Paix, envers les bommes bonne volonté.

Car le nom de Dieu doit être glorifié en toutes ses dispensations, soit qu'elles soient accompagnées des prosperitez, ou des adversitez de ce monde. Aussi nous pouvons assurer, somme en ayant une parsaite connoissan-

noissance, que nôtre Auteur à toujours adoré, & magnifié le S. nom de Dieu dans toutes la suitte de ses disgraces, pour tous les temoignages de faveur, & de bonté qu'il en avoit reçus, surtout de ce qu'il lui avoit donné le courage d'agir, & de souffrir avec fermeté dans tous ses grands employs; & de se proposer plutôr d'entretenir la bonne intelligence entre le Roi, & son peuple que l'accroissement de sa fortune, en étendant la Prerogative Royale au delà de ses limites, ou que l'aug-mentation de son credit parmi les Sujets, en prenant aveuglement leurs interests, contre la Prerogative. seroit à souhaitter que tous ceux qui sont en autorité sous les Rois d'Angleterre se souvinssent de cette pratique, & la missent en usage.

Ceux qui connoissent les fils de cet Auteur, leur doivent rendre cette justice, qu'ils ont toujours été egalement bons Chrêtiens, & bons Sujets dans les afflictions, comme

dans la prosperité de leur Pere. Ses malheurs leur ont appris à supporter fans murmure les diverses revolutions, qui ont traverse leur vie. Ils ont appris avec S. Paul comment il faut être élevé & comment il faut être abaisse. Et avec Horace ils ont aimé la fortune tant qu'elle leur a été favorable, & ils lui ont rendu volontiers ce qu'elle leur avoit donne, quand elle leur a tourné les dos.

## Laudo manentem, si celereis quatis Pennas, resigno qua dedit.\*

Et après avoir glorisse le Dieu de Ciel, & fait ce qu'ils ont pû pour maintenir la paix sur la terre, ils declarent, & protessent qu'ils n'ont que de la bonne volonté pour tous les hommes en general, & qu'ils n'ont aucun ressentiment contre ceux en particulier qui ont été les auteurs de toutes les disgraces de leur pere.

HISTOI-

Horat. carma lib. 3. Od. 28.



# HISTOIRE

DELA

REBELLION;

ET DES

GUERRES CIVILES

D'ANGLETERRE,

Depuis 1641. jusqu'au retablissement du Roi

## CHARLES II

## LIVRE L

L ne sera pas inutile de donner au Préfice Public une Histoire complete, & de l'Auveritable de l'origine, & des circonstances de cette Rebellion. Deux raisons m'y engagent. La premie-

re, afin que la posterité ne se persuade Tome I. A pas pas qu'il n'y avoit qu'une revolte, & une apoftafic de toute la Nation d'Angleterre en général, capable d'exciter en fi peu de temps, le prodigieux changement, & les horribles defordres, qui ont defolé tout le Royaume fous pretexte que l'on a vû prosperer le mechant gouvernement dont j'ay dessein de parler. La feconde; afin que ceux qui, par devoir, & pair conscience, se sont opposez à ce torrent, & dont on a calomnié la memoire, ne perdent pas la recompense que leur vertu merite, & trouvent leur instification dans un meilleur temps.

Il semble à la verité qu'un juste jugément de Dieu aveugloit cette Nation & l'abandonnoit à toutes fortes de folies & d'extravagances. Les meilleurs Sujets se laissoient opprimer, pour aecroitre l'autorité des plus mai intentionnez, & languissoient dans une paresse & dans un assoupissement profond, au plus fort du peril. Les plus opposez de sentimens formoient entr'eux une ligue pour leur propre malheur; & les plus unis d'interêts se partageoient en factions differentes plus funeftes à l'Etat qu'une trahifon ouverte. Le pauvre peuple trompé par les apparences d'un zele pour la Religion, pour les Loix, pour la Liberté, pour les Parlemens, se portoit avec fureur à des actions qui tendoient, à renverser les principes de la Réligion Chretienne, à rompre tous engagemens, detruire les Loix & la Liberté, & à rendre impratiquables les Privileges, & l'usage des Parlemens. Cependant si l'on fait attention sur les conjonctures du temps, sur l'ambition, & fur l'accroissement subit, & imprevû de ceux qui sont les auteurs de ces Revolutions, on ne ne trouvera rien en cela, qui ne puisse arriver naturellement à des Royaumes enstez par une longue prosperité, & par un orgueil excessif qui attirent sur eux la colere du Ciel. J'avouë qu'alors il n'étoit pas possible de prévoir bien des choses qui sont arrivées. Mais si l'on veut prositer de l'experience du passe, il y en aura peu qu'on ne puisse prévoir, & alors on ne trouvera point de maux sans remede.

C'est dans cette vue que j'ay entrepris ce travail; & quoi qu'une piece de cette nature, où je parle avec liberté de la soiblesse des uns, & de la malice des aurres, ne soit pas propre à mettre au jour dans le temps, où j'écris, elle ne laisser pas de servir des à present à m'instruire, aussi bien que quelques autres, de ce que nous avons à faire. & à nous consoier de

ce que nous avons fait.

Cet ouvrage est assez de ma competance l'ay affisté, comme Membre de Parlement. aux Conseils qui se sont tenus avant, & jusques au commencement de la Rebellion. Depuis j'ay eu l'honneur d'approcher deux grands Roys avec quelque confiance. Je m'en acquitterai donc avec toute la fidélité, & toute l'in-genuité que l'on peut souhaitter. Je remarquerai les defauts des deux Partis sans aucune complaisance pour l'un ni pour l'autre. Je ne ferai mention des legeres circonstances, qu'autant qu'elles serviront d'introduction à des matieres importantes, & je ne parlerai des Personnes qu'autant que le recit de leurs vertus, & de leurs vices, sera necessaire pour rendre mon histoire complete. J'eviterai les termes outrageans, qui pourroient faire soupçonner une ani-A 2

#### HIST: DES GUERRES

animofité particuliere; en un mot j'observerai partout les Regles, qui peuvent rendre un

Auteur digne de Foi.

le ne porterai pas ma vue si loin que ceux qui prétendent que cette Rebellion a été fomentée par les autres Princes . & Premiers Mi. nistres d'Etat de la Chretienté, dès la mort de la Reine Elisabeth. Il ne faut retourner que jusqu'au commencement du Regne de Charles I. & réflechir sur la disposition où étoient alors la Cour, & le Peuple. Du côté de la Cour on remarque l'orgueil, l'inconstance, la profufion dans la plus grande disette, un esprit d'artifice & de subtilité. Du côté du Peuple, la lenteur, l'épargne dans la plus grande abondance, une simplicité groffiere, ennemie du deguisement : tout cela joint ensemble peut avoir causé les desordres que nous avons vûs de nos iours.

ics I,

E Roy Jacques I. mourut à la fin de Mars 1625. & laissa Charles I. son fils engage dans une guerre facheuse contre l'Espagne, & de Char destitué des fonds necessaires pour la soûtenir, quoi qu'elle eut été entreprise du consentement & par l'avis du Parlement. Le Peuple enorgueilli par l'abondance, & rebuté des douceurs d'une Paix de 22. années, s'y étoit porté d'abord avec chaleur; mais il fut bien-tôt lasse d'un fardeau si pesant. Peu de temps après le Roi Charles declara la guerre à la France; Mais les tentatives que l'on fit fur Cadiz, & fur l'Isle de Ré n'ayant pas reiiss. la Paix fut bien-tôt conclue avec les deux Couronnes.

L'Echiquier étoit epuisé par les dettes du Roi Roi Jaques, par les liberalitez de Charles I. à son avenement sur le Throne & par les frais de la guerre. Les Revenus ordinaires & casuels étoient épuisez. Le Roi manquoit des choses les plus necessaires pour la subsistence de sa Maison. Il fallut vendre une partie des Domaines de la Couronne, créer des Pairs à prix d'argent. & mettre en usage tous les autres moyens, qui pouvoient remedier à ce défaut; sans se mettre en peine des inconveniens qui en

pouvoient arriver.

Le Roi convoqua trois Parlemens dans les quatre premieres années de son Regne, qui furent tous cassez avec aigreur & mécontentement de part & d'autre. En cassant le dernier, il fit cette declaration , qu'il avoit affez fait connoitre à son peuple par ces frequentes convocations, le panchant qu'il avoit en pour l'usage des Parlemens : mais que l'abus que l'on en avoit fait par le passé, le forçoit, contre son inclination, à changer de conduite, & qu'il regarderoit desorman, comme temeraires, ceux qui pretendroient lui prescrire un temps pour faire assembler un Parlement.

On ne manqua pas d'en inferer dans le public, qu'on ne devoit plus esperer à l'avenir de pareilles Assemblées. Personne n'osoit plus parler de convocation, pour ne pas s'exposer à la censure. Et je suis persuadé qu'on ne sauroit indiquer une cause plus probable de tous les troubles qui ont affligé le Royaume, que ces fortes de ruptures des Parlemens, imprudentes & precipitées. La Cour ne jugcoit plus des intentions du Peuple, que par l'infolence,& l'ambition de quelques particuliers, & le peuple jugeoit sur le même modele, de l'honncur,

neur, de la Justice, & de la Religion de la Cour. Les deux partis, qui nedevoient penser qu'à s'unir pour leur salut commun, se divisioient ordinairement dans ces temps sacheux, sans aucun respect, ni charité l'un pour l'autre. Et pour comble de malheur le Roi retenoit auprès de sa personne des esprits artificieux, qui par de faux rapports exageroient au peuple les défauts, & les foiblesses de la Cour, & qui n'oublioient rien pour rendre le peuple suspecté à S. M.

Comme je suis parsaitement instruit de ce qui s'est passe dans ces Parlemens, par une conversation samiliere avec ceux qui yavoient la meilleure part, & par un examen trés exact des Journaux des deux Chambres, j'ay été surpris que le conseil du Roi donnâtun si mauvais cours aux affaires. Le peuple n'aspiroit qu'au bien public, mais n'étant pas content de la conduite du Conseil, tout ce qui venoit de sa part sui étoit suspect, & lui paroissoit tout autre part sui étoit suspect, & lui paroissoit tout autre

& plus mauvais qu'il n'étoit en effet.

l'avoue que dans ces Parlemens, & sur tout dans celui de la 4. année, quelques uns des Membres eurent ces emportemens, & tinrent des discours peu convenables à la dignité du lieu, & au respect dû à S. M. & à son Confeil. Cependant je ne seap point qu'il y ait eu aucune resolution arrêtée, dans l'une ni dans l'autre Chambre, qui ne reponde à la sagesse à la Justice de ces Cours Souveraines dans des occasions aussi importantes. Et quand on aura resséché lur la Tyrannie que quelques uns des Ministres exerceoient pendant les Cessations, on ne s'étonnera plus qu'il y ait eu de la Charles de la charles

leur, & de la passion dans ces Assemblées.

Le second Parlement étoit prêt d'accorder s. subsides, lors qu'il sut dissous; quoi que l'Aéte m'en eut pas été formé, on ne laissa pas d'exiger les 5. subsides dans tout le Royaume, avec une extrême rigueur: & pluseurs personnes de la première qualité, ayans resulé de payer, furent faits prisonniers, . & traitez indignement.

Pourroit on se persuader après cela que ces mêmes personnes se sussent en en Parlement sais s'exposer à des plaintes aigres, & sevent sais s'exposer à des plaintes aigres, & sevent droits? Cependant tous ces sujets de ressent aboutirent à une protessation, de non préjudices à a Couronne, achetée au prix de 5, nouveaux subsides, qui ne surent pas plûtôt accordez, que le 3. Parlement su tessent pas plûtôt accordez que le 3. Parlement su casses de méconteutement & de passion, tout à ques de méconteutement & de passion, tout à la couronne de la contraction de la contr

fair extraordinaires.

La rupture, precipitée des deux premiers Parlemens fut imputée au Duc de Buckingbam, & celle du troiseme à Mylord Weston, alors grand Thresorier d'Angleterre: Par ce qu'ils avoient un pouvoir absolu sur l'esprit du Roi, & qu'ils avoient interêt de prévenir les accusations que l'on formoit contr'eux. Ils devinrent l'un & l'autre les objects de la haine publique. Le premier sut poignardé par un miserable, sous preverse qu'il étoit ennemi du Parlement; à le second en fut tellement frappé, qu'il perdit cette serenité d'esprit, qui l'avoit toujours accompagné dans les sonétions de son employ.

Des fautes de cette nature ne me paroissant A 4 pas pas fi surprenantes en la personne du Duc de Buckingham. Une noble éducation dans des Cours differentes, ne lui avoit pas permis de connoître le flux, & reflux des conseils popu-Il étoit parvenu à un si haut degré d'estime envers le peuple, que le Chevalier Cokg, par une espece de blasphême, le nommoit Nôtre Sauveur. Et il ne pouvoit, sans un extreme chagrin fe voir, tout d'un coupaccablé de reproches, & de calomnies, fans en scavoir la raison. Quand il remarquoit que les Parlemens étoient mal intentionnez pour lui. & que cette animosité sembloit leur faire negliger le repos public, il ne trouvoit pas de voye plus fure pour se tirer d'inquierude, que de les faire casser, & d'empêcher de tout son pouvoir qu'ils ne s'affemblassent à l'avenir . pour sa propre sureté, & dans l'esperance qu'un Confeil moins passionné pourvoiroit avec plus de succès au bien de la Nation.

Mais que Mylora Weston, qui connoissoit parfaitement l'humeur du Peuple, la constitution du gouvernement, l'étendué des Conrs de Jarissoit des l'autorité des Parlemens, s'imaginat que l'union, la paix, & l'abondance ponreoient se conserver dans le Royaume sans Parlemens, que les aigreurs, & les dissentions, qui regnoient dans ces Assemblées, se dissiperoient par des ruptures violentes; & que les suites pernicieuses de ces ruptures ne lus servicent pas infailliblement sunestes; c'est une erreur si grossiere, qu'elle m'étonne plus que tout ce qui est arrivé depuis.

Ces deux Seigneurs auroient, sans doute, micux fait de se soumettre aux procedures que l'on

l'on vouloit faire contr'eux. 1. Alors le Prince doit proteger ses Ministres, qui pour obeir à ses ordres, dans des occasions extraordinaires s'écartent de l'étroite rigueur de la loy, & ne leur pas faire souffrir la peine portée par la loy, même contre ceux qui y contreviennent. n'est pas moins uste que le Roi pardonne en ce cas, qu'il est juste que la Partie accuse, & que le Juge condamne. Au lieu qu'en usant de son autorité souveraine pour dispenser l'accusé de répondre, il empêche le cours de la lustice, il se rend complice de la faute, & ne laisse plus lieu de douter que l'accusé ne soit coupable de tout ce qu'on lui impute. II. Il est presque sans exemple que le Parlement ait condamné des Innocens, qui se sont deffendus: mais on a vû des coupables, qui ont mênagé leurs deffenses avec tant d'adresse & d'industrie qu'ils ont été renvoyez absous, sans censure ni reproche, comme l'Eveque de Lincoln, Garde du grand sceau , le Chevalier H. Martin , & le Chevalier H. Spiller, les plus décriez de tous les hommes de seur temps. La raison est que les accufations sont fondées, le plus souvent, fur la haine publique, qui n'est point une matiere de preuve, que les Accusateurs agissent par passion, exagerent les Charges, & les établisfent ordinairement fur des ouy dire, que du côté des Juges, la pitié inseparable de l'humanité, fuccede aux premiers mouvemens d'indignation, & la liberté dans leurs suffrages fait place à la douceur, & aux confiderations particulie-Desorte que trouvant un accusé moins coupable qu'ils ne croyoient, ils le jugent plus innocent qu'il n'est en effet. IV. Il est rare que As CEUX

ceux qui employent leur experience, & leur autorité pour prevenir les accufations dont ils font menacez, ou pour arrêter le cours de la procedure, échapent fans quelque difgrace,

ou fans quelque marque d'infamie.

Enfin il auroit été fort avantageux au Roi de faire connoître aux Parlemens quelle est l'etenduë de leur pouvoir, en laissant commencer & continuer leur procedure jusques où elle pouvoit aller: ce qui n'auroit eu aucune suite dangereuse; puis que la Chambre des Communes s'est toujours contentée de ses privileges, & n'a jamais pretendu entrer dans les Jugemens. Que la Chambre des Pairs observe les Regles de la Justice, & de l'Equité dans ses décisions, & prononce aprés une mûre deliberation sur l'évidence des faits, & sur des preuves certaines & positives. Et que le Roi se reserve le seul pouvoir de pardonner, & de profiter des amendes . & confiscations. comme S. M. à une grande influence fur la Chambre des Pairs, il est inoui qu'un homme d'honneur y ait jamais été cenfuré, à moins qu'il ne foit poursuivi immediatement par la Cour, ou entierement difgracié.

Mais la methode d'empêcher les poursuites par la rupture des Parlemens, est d'une perileuse consequence. Elle sait croire queleur pouvoir est illimité, & les rend par ce moyen beaucoup plus formidable: puisqu'alors l'Autorité Souveraine semble être réduite à la dure necessité d'en abolit l'usage, ne pouvant en borner la jurisféction. Au lieu que les convocations, fréquentes, & les cassations saites à propos, sont connoître leur industrie à decouvrir les consequences.

les maux, & leur fagesse à appliquer les remedes convenables; les fixe aux termes de leur institution, & leur attire l'estime de la Cour,

& la veneration du Peuple.

Il faut finir cette digreffion, & retourner au temps & à la déclaration que le Roi fit en caffant le 3. Parlement, que le public avoit compris comme une deffense de parler à l'avenir de ces sortes de convocations. Mais afin de la Cour donner plus de jour à ce que je diray dans la fuit et e, je commenceray par une description temps de l'état ou se trouvoient alors la Cour, & le lià.

Le Duc de Buckingham étoit sans doute un Elevahomme extraordinaire, & jamais personne en quelque temps, & en quelques païs que ce soit. Bucden'a été elevée si promptement, à un si haut king degré d'honneur, de reputation, & de fortune. ham. sans avoir eu d'abord aucune autre recomman-

dation, que la bonne grace, & la beauté du corps, ce que je ne dis pas pour exclure les belles qualitez de son esprit, dont j'auray des occassons de parler dans la suite, mais seulement

par rapport à la cause de son élévation.

Il étoit forti du fecond mariage du Chevalier Georges de Villiers, de Brookerby, dans le Comté de Leiefler, d'une ancienne famille de Normandie, & dont les Prédécesseurs avoient suivi Guillaume le Conquerant en Angleerere. Il fut aussi, nommé Georges, & sa mere, qui étoit de la maison de Beaumont, étant devenue veuve, en conçut de grandes esperances, elle n'épargna rien pour son éducation, elle le fit passer en France, d'où, après avoir apris la langue, & fait ses exercices, il revint en Angle-

A 6 teri

terre lgé de 21. an.

Le Roi Jaques I. regnoit en ce temps là, & quoi qu'il eut plus de litterature, & de connoissance qu'aucun Prince de son temps, c'étoit l'homme du monde qui se laissoit prendre plus aisement par la bonne mine, & par la richesse des habits. D'ailleurs il commençoit à se dégoûter du Comte de Somerset. Jamais Favori n'avoit gardé ce poste si long temps sans aucuns reproches de la part du Peuple. Mais par une lache complaifance pour sa femme, il se rendit, tout au moins, complice de l'empoisonnement du Chevalier Thomas Overbury. Ils furent tous deux condamnez à mort par la Chambre des Pairs, & attirérent dans le mêmé malheur plufieurs personnes de qualité, qui furent executées avec eux.

Pendant l'instruction de ce procez, & avant la conviction des accusez, Georges de Villiers, parût à la Cour. & s'attira les régards de S. M. Les autres Seigneurs de la Cour haiffoient Somerfet, ils n'avoient pû voir, sans indignation, qu'un Ecoffon fut monté prefques tout d'un coup de la condition de Page, au plus haut degré de la Fortune, & occupât une place qu'ils croyoient meriter mieux que lui. penserent plus qu'à introduire le dernier venu. pour se defaire du premier, & n'eurent pas de peine à y reuffir. Somerfet étoit accusé d'un crime capital, & Villiers gagna facilement les bonnes graces du Roi, qui aimoit les hommes bien faits & de belle apparence. Peu de jours après il fut fair grand Echanson : Er cette char+ ge lui donnoit la facilité de s'entretenir familie. rement avec le Roi, qui aimoit fort la converfation .

fation, sur tout pendant ses repas, & qui prenoit plaisir à l'attendre parler de ce qu'il avoit

vû à la Cour de France.

Enfin il prit un fi grand ascendant fur l'Bfprit de S. M. qu'en très peu de temps, il fut élevé par degrez aux dignitez, & aux Charges les plus importantes de l'Etat, il fut fait Gentil homme de la Chambre, Chevalier de l'Ordre de la Jaretiere, Baron, Vicomte, Comte, Marquis, Grand Amiral, Gardien de Cina-Ports, & grand Ecuyer. Il disposoit de toutes les faveurs du Roi. Il conferoit toutes les Charges des trois Royaumes sans aucun Concurrent. Il avançoit tous ceux de sa famille qui n'avoient point d'autre merite, que celui d'être ses Parens. Par une conduite fi peu judicieuse, il choquoit également les Anciens Nobles, & le Peuple, qui voyoient diffiper les Domaines, & les revenus de la Couronne pour enrichir une famille particuliere, & qui se formoient une trifte idée de la misere qui devoir suivre naturellement les dépenses excessives de la Cour.

Plusieurs se sont persuadez que le Roi commençoit à se rebuter de ce second Favori, & que s'il avoit encore vêcu quelques années, il l'auroit privé du moins de ce pouvoir exorbitant. Lincola Garde du grand Sceau, le Comte de Middlesex, & quelques autres personnes de consideration, étoient dans cette pensée dès avant la mort du Roi. Ils vouturent secoier un joug, qui leur devenoit insuportable, & sirent quelques autres tentatives, qui surent la cause de leur pette. S. M. n'avoit fait parostre aucun changement à l'égard du Duc, au contraire

il l'avoit fait Duc de Buckingham en son absence, lors qu'il étoit en Espagne avec le Prince de Galles. Aussi le Duc à son retour exerça la même autorité, & se vangea sur ceux qui avoient paru mal intentionnez contre lui.

Cependant fi le Roi n'avoit pas eu plus de panchant pour faire du bien, que de feverité pour punir, il est certain qu'il l'auroit entierement disgracié. Et ceux qui approchoient de sa Personne avec quelque familiarité, mais qui n'étoient pas de la confiance du Duc, avoient fuiet de le croire.

voyage Le voyage du Prince de Galles en Espagne, dopance avoit causé un extrême déplaisir au Roi, & de Gal. les en Ele pagne, par les pressants sollicitations du Duc, Sa Majesté en conserva toujours dans son cœur.

un secret ressentiment contre lui.

Ce Ministre jaloux de ce que le Comte de Bristol Ambassadeur extraordinaire en Espagne, étoit employé seul à negocier le Mariage du Prince avec l'Infante, dit un jour à son Altesse, qu'il plaignoit le sort commun de tous les Princes, auxquels on ne donne aucune part dans les traitez de leurs mariages, quoique ce soit leur affaire la plus importante, & de laquelle depend le bonheur, ou le malheur de leur vie; qu'ils ne sont informez du merite, de l'humeur, & de la beauté de leurs Maîtresses, que par les rapports de ceux qui menagent ces fortes d'engagemens, & sont par consequent interessez à les faire réuffir ; qu'il seroit d'un brave & galant homme, tel qu'étoit son Altesse, d'aller en personne querir l'Infante jusques dans la Cour d'Espagne; que sa presence mermettroit fin aux formalitez ordinaires en cette Cour, & dans toutes les affaires de Cérémonie, qui retarderoient infailliblement de plusieurs mois le voyage de l'Infante en Angleterre; que cette demarche, qui le distingueroit des autres Princes, seroit regardée par l'Infante, comme une plus grande marque de respect, & de soumission, qu'elle n'oublicroit jamais; que la restitution du Palatinat étoit encore une grande affaire, mise en deliberation, mais indecise; que la Negociation d'un Ambassadeur feroit perdre bien du temps, & feroit naître de nouvelles pretentions de la Part du Roi d'Espagne, & par consequent de nouvelles difficultez; que selon toutes les apparences le Roi d'Espagne touché de la présence de son Altesse, l'en gratifieroit sur le champ; qu'en tout cas l'Infante se feroit un point d'honneur de l'obtenir par sa mediation, pour reconnoître en partie l'obligation qu'elle lui auroit ; & que par ce moyen il donneroit au Roi fon Pere, une paix entiere, & le retablifsement de sa famille dans ses Domaines, ce qui ne pouvoit reiffir autrement.

Ce difcours fit une profonde impression dans 17 Esprit du Prince, des mouvemens de joye, de crainte, & d'impatience l'agiterent tour à tour, il ne pensa plus qu'aux moyens d'executer cette entreprise, & ce qui lui paroissoir le plus difficile, étoit d'obtenir le consentement du Roi, qui étoit d'une extrême pénétration à prevoir les consequences, & à former des objections, mais fort lent, & n'aimant pas à les

resoudre.

Ils convincent entr'eux que le Prince parleroit roit le premier au Roi, du dessein de ceveyage, comme le souhaitant aveç passion,
mais qu'avant que de le lui communiquer, il
supplieroit S. M de vouloir bien lui promettre
de n'en parler à qui que ce soit, qu'elle n'eu
pris sa resolution, de laquelle seule dependoit
l'execution, ou l'inexecution de l'entreprise,
& qu'après cette première demarche, le Due
employeroit son credit, & son industrie pour
faire reissifir la chose: ce seu en ce moment que
le Duc entra dans une entiere considence avee
le Prince, auquel il avoit donné jusques alors
des sujets de desance, & de jalousse.

Ils trouverent bien-tôt une occasion favorable de parler au Roi, qui consentit d'autant plus volontiers à la condition que l'on fouhaittoit de lui, de n'en communiquer rien à personne, avant que d'avoir pris sa resolution, que tout étoit remis à sa volonté, & à son approbation: Cette promesse ne tut pas plûtôt faite, que le Prince se mit à genoux aux pieds de S. M. & lui fit sa requeste en des termes qui marquoient une forte passion d'obtenir ce qu'il demandoit, le Duc étoit debout sans dire une parole, & après que le Roi eut raisonné assez long temps avec le Prince, plus modérement qu'ils n'avoient ofé l'esperer, il arrêta sa vûe fur le Duc, pour écouter ce qu'il en diroit. Duc, foit par prudence, ou autrement ne dit rien fur les difficultez du voyage, qui étoit le point effentiel, il s'arrêta feulement à exaggerer les obligations infinies dans lesquelles sa M. engageroit le Prince son fils en lui accordant ce qu'il paroissoit souhaitter avec tant d'ardeur, & les consequences d'un refus, que son Altesse

regar-

regarderoit comme le plus grand malheur qui lui pût iamais arriver, & qui étoit capable

de troubler la tranquilité de son Esprit.

Le Prince de son côté, qui voyoit le Roi dans une affez bonne humeur, se servit de l'occasion, pour s'étendre sur les deux articles . qu'il croyoit lui tenir plus au cœur, c'est àdire fur l'accomplissement de son mariage qui suivroit immediatement son arrivée à la Cour d'Espagne, & sur la restitution du Palatinat au

Prince Frederic.

.. Le Roi se laissa surprendre à ces artifices . & donna fon consentement avec une facilité qui ne lui étoit pas ordinaire, & peu convenable à la fagesse d'un si grand Prince; soit qu'il n'envisageat pas d'abord les suites d'une entreprise si peu judicieuse, soit qu'il esperât que le temps necessaire pour faire les préparatifs de ce voyage feroit éclater ce que le Prince & le Duc vouloient tenir secret & que le Conseil en étant informé, feroit prendre d'autres mesures: mais cette pensée venoit dans l'esprit trop naturellement pour n'avoir pas été prevue par te Prince, & par le Duc; auffi tôt que le Roi eut approuvé le voyage, ils ne manquerent pas de lui representer que le succez dependoit d'une prompte expedition fans laquelle il n'y auroit ni fecret, ni esperance de reiissir : que si le voyage étoit differé jusques à ce que l'on eut preparé une flotte, & un équipage convenables à un Prince de Galles, un si long delai ruineroit le dessein que l'on s'y proposoit; ou que si l'on envoyoit en France pour obtenir un passeport, les Cérémonies de le demander, & de l'accorder, & le long temps qu'il faudroit pour traverfer

verfer un fi grand Royaume, feroient figiets aux mêmes difficultez, & aux mêmes inconveniens, que d'ailleurs les fecretes intrigues d'Etat ne permettroient pas de s'affurer fur la fidelité d'un tel paffeport: Au licu que s'ils faifoient le voyage accompagnez feulement de deux Domeltiques, qui ne fauroient rien de l'entreprife qu'au moment de leur départ, ils auroient traverfé la France avant qu'on s'apperçût de leur absence à Wheteball. Ils remirent au lendemain à deliberer fur le sujet du voyage, sur le choix de ceux qui les accompagneroient, & sur le temps de leur départ.

Après qu'ils se furent retirez, le Roi demeuré seul, fit de tristes refléxions sur ce qu'il venoit de promettre trop legerement. L'idée d'une infinité de difficultez & de dangers, qui se presentoient à son esprit, & qui lui sembloient inévitables dans le cours de ce voyage, lui causoient des émotions, & des inquietudes cruelles. Sa tendresse paternelle, le mauvais effet que cela produiroit parmi le peuple, déia trop disposé aux murmures & aux plaintes pour la moindre inadvertence, le tort qu'il feroit a sa réputation chez les Princes Estrangers en exposant à tant de perils l'Heritier iminediat de la Couronne, son fils unique : toutes ces considerations lui reprochoient son extrême foiblesse, & lui faisoient envisager par avance, le deplorable état de ses Royaumes, & de sa Personne, s'il arrivoit quelque facheux accident au Prince.

En sorte que le Prince & le Duc de Buckingham étant revenus le jour suivant pour le même sujet, le Roi tomba dans une trissesse profonde, & leur dit, les larmes aux yeux, qu'il étoit perdu, s'ils persistoient dans leur premiere réfolution, qu'après avoir examiné la chose setieusement, & sans passion, il étoit demeuré convaincu, qu'outre les hazards près qu'inévitables ou s'exposoit le Prince, de la vie du quel la sienne dépendoit ; ce dessein empêcheroit infailliblement, & fans retour l'accomplissement du mariage: qu'on ne pouvoit pas avec justice infister sur l'article concernant le Prince Electeur, qui avoit encouru le Ban de l'Empire par une faute inexcusable, & contre les avis de S. M. que les autres articles étoient accordez, & tout fi bien ajusté, qu'en l'état ou étoient les choses , l'Espagne ne pouvoit plus faire aucunes nouvelles propofitions: mais que le Princen'y seroit pas plutôt arrivé, qu'on negligeroit le traité de Mariage, pour former d'autres incidens, & faire des demandes aux quelles on n'avoit point pensé, & que S.M. ne confentiroit jamais.

Ou'au fonds il ne falloit pas s'imaginer que ce Mariage fut agreable à la Nation Efpagnole, & encore moins à la Cour de Rome; que le Pape fembloit à la verité avoir moins de répugnance à accorder une Bulle de diffenfe que n'avoir eu fon predeceffeur; mais que c'étoit par la crainte qu'il avoit d'offenfer le Roi d'Efpagne, & non pas qu'il eût moins d'aversion pour une telle Alliance; qu'on avoir toûjours crû en Espagne, & à Rome, que ce Mariage feroir suivi d'une revocation de toutes les loix Penales contre les Catholiques Romains, & d'an libre exercice de cette Religion en Angleterre; qu'on pouvoit s'assurer que quand les

Espagnols auroient le Prince de Galles en leur pouvoir, le Roi d'Espagne, tout bon, & tout jusse qu'il est naturellement, ne pourroit pas resister aux pressantes sollicitations de son Clergé, & aux importunitez de la Cour de Rome, qui lui persuaderoient que Dieu lui auroit mis ce Prince entre les mains, pour l'avancement de la Foi Catholique, & pour l'avancage de ceux de cette Religion en Angleterre; qu'encore que S. M. soit resolue de ne rien accorder sur ce sujet, ce seroit neanmoins un pretexte de retarder le Mariage, & qu'elle ne vivroit pas assez assez

Dans la pensée que le Duc n'agissoit en cette occasion que par complaisance pour le Prince, & pour se remettre en faveur auprès de lui. le Roi lui voulut faire comprendre que ce Conseil seroit infailliblement la cause de sa perte, qu'il étoit déja fort desagréable au Peuple, qu'il avoit un grand nombre d'Ennemis entre les principaux de la Noblesse, qu'il se prevaudroient de cette occasion & qu'il ne seroit plus au pouvoir de S. M. de le proteger : Il acheva son discours en les conjurant tous deux avec foupirs, & avec larmes, de ne le presser plus de donner son consentement à une entreprise contraire à ses propres lumieres, & à ses interêts, & dont l'execution lui seroit sunefte.

Ils ne s'arrêterent pas à repondre aux raifous, que le Roi leur avoit oppofées, S. A. le pria fœulement de le fouvenir de la promeffe qu'il lui avoit faite le jour precedent, qui étoit

fi sacrée qu'il ne voudroit pas la violer. Le Duc ajouta d'un ton plus fier, & plus hardi, que jamais personne n'ajouteroit foy à ce que diroit sa Majesté, s'il retractoit une promesse si folemnelle, qu'il voyoit bien que ce changement provenoit d'une autre manque de parole, qu'il avoit sans doute communiqué le dessein, à quelque Faquin, qui lui avoit suggeré toutes les raisons pitoyables qu'il venoit d'alleguer, que l'on connoîtroit un jour celui qui lui avoit donné ce conseil, & que si S. M. revoquoit sa promesse, il desobligeroit tellement le Prince. qui avoit ce voyage à cœur après l'approbation de S. M. qu'il ne l'oublieroit jamais, & ne pardonneroit à aucun de ceux, qui en au-

roient été la cause.

Le profond respect du Prince, & le discours du Duc, quoy qu'outrageant, prevalurent fur l'Esprit du Roi, qui protesta par plusieurs fermens qu'il n'avoit parlé de ce dessein à aucune personne vivante. Ils reprirent la suite de ce qui avoit été resolu le jour precedent , & representerent à S. M. qu'il falloit presser l'exeeution, que toutes les choses necessaires pour cela, étoient déja prêtes, qu'ils pourroient prendre congé de S. M. dans deux jours, le Prince feignant d'aller à la Chaffe à Theobales, & le Duc d'aller prendre des remedes à Chelsey : que ne devant être accompagnez que de deux personnes, ils avoient jetté les yeux, si sa M. letrouvoit bon, fur te Chevalier François Cottington, & fur Endymion Porter. auxquels on ne confieroit point le secret qu'ils ne fussent prêts de s'embarquer, quoy qu'on le pût dès à présent en toute sûreté.

## HIST: DES GUERRES 22

Ces deux personnes étoient fort agreables au Roi, le premier avoit été long temps son Resident à la Cour d'Espagne, & étoit pour lors Secretaire du Prince: le second avoit été élevé à Madrid, & étoit devenu valet de Chambre du Prince après avoir servi le Duc pendant plusieurs années. De sorte que S M. approuva volontiers ce choix, & souhaitta qu'on le leur fit scavoir aussi tot, parce qu'autrement ils n'auroient pas le temps de penser à bien des choses qui peut être, leur seroient necessaires pour ce voyage : il envoya dire au Chevalier. Cottington de venir à l'heure même, pendant que les autres demeureroient avec lui : Cotting+ ton obeit aux ordres du Roi, & dans le moment qu'on le fit entrer dans la Chambre, le Duc dit tout bas à l'oreille du Prince, Cottington desaprouvera le voyage ; à quoy le Prince repondit, il n'oferoit.

Le Roi parla en ces termes , Cottington , je Jay que vous avez toujours été un honnête homme, c'est pourquoi je veux vous confier une affaire très-importante, gardez vous bien sue vôtre vie d'en rien

Baby, qui decouvrir à qui que ce foit, voici Baby Charles & veut dire Stenny qui sonhaitent aller en poste en Espagne pour petit enquerir l'Infante, & comme ils ne doivent avoir que fant , & deux personnes avec eux, vous avez été choifi pour Stenny, une; Que dites vous de ce voyage?

étoient des

Cottington a protesté plusieurs fois depuis, dontilfe que quand il entendit ces paroles, il fut faifi d'un figrand tremblement qu'à peine il poufervoit voit parler, mais le Roi lui commandant de en pag-Jant du dire ce qu'il pensoit de ce voyage, il repondit Prince & qu'il n'en pensoit rien de bon, qu'il croyoit du Duc. que ce seroit rendre inutile tout ce que l'on tiovs

avoit fait pour parvenir au mariage du Prince avec l'Infante; & que quand les Efpagnols auroient le Prince en leur pouvoir ils ne se croiroient plus obligez à aucuns des articles arrêtez; & feroient d'autres propositions qu'ils penseroient leur être plus avantagenses.

Le Roifrappé de cette reponse, se ietta sur fon lit, & dans l'excez de sa douleur, il prononça ces paroles, je vous l'avois bien dit, je suis perdu, & je perds Baby Charles. Il parut beaucoup de chagrin, & de colere dans la contenance du Prince & du Duc ; ce dernier dit que quand le Roi avoit fait venir Cottington, il avoit avertile Prince en lui parlant à l'oreille, qu'il n'approuveroit pas son dessein, qu'il connoisfoit fon orgueuil, & qu'il ne le desaprouveroit que parce qu'il n'en avoit pas donné le premier avis, qu'il n'avoit été appellé que pour lui ordonner de faire ce voyage, & pour savoir de lui quel étoit le meilleur, & le plus court chemin, dont il pouvoit parler pertinemment, ayant fait plusieurs fois le même voyage en poste : mais qu'il étoit trop hardi de donner ses avis fur une matiere d'Etat, & contre son Maître. sans avoir été appellé pour cela, & qu'il s'en repentiroit le reste de ses jours; il l'accabla de mille outrages qui mirent le pauvre Roi dans une nouvelle angoisse, en consideration de ce Domestique qu'il prevoyoit devoir souffrir un jour pour une sage reponse qu'il venoit de faire : ce qui lui fit dire avec quelque emotion,par Dien Stenny vous avez grand tort de le traitter ainsi, il a repondu precisement & avec beaucoup de sagesse à la question que je lui faison, & vous savez bien qu'il n'a dit autre chose, que ce que je vous avon dit Malavant qu'il fut venu.

Malgré ces emportemens de part & d'autre, le Roi ne laissa pas dans cette conserence, de consentir au voyage dont la direction sur donnée au Chevalier Cottington, & ce sur alors que S. M. reconnut que cette intrigue étoit l'ouvrage du Duc, & qu'il en avoit poursuivi le succez avec la chaleur, & l'artisse que l'on

vient de remarquer.

Ceux qui éciriont, avec fidelité, l'hisfoire de ce qui s'est passé dans ces temps là, n'oublieront pas sans doute les circonstances, & le succez de ce voyage, où l'on pourra mieux remarquer que le Roi Jaques avoit essectivement prophetisé, puis que le mariage du Prince que l'ou negocioit depuis la mort du Prince Henri, & qui étoit presque conclu, sut entierement rompu par son voyage en Espagne; ce que le Roi n'a jamais pardonné au Duc de Buckingabem, & dont il a toujours conservé une secrete

indignation contre lui.

Cerefroidissement pour le Due augmenta beaucoup au retour du Prince de Galles. Le Roi marqua par tous les transports imaginables, lajoye qu'il avoit de revoir le Prince. Le Peuple en sit des sêtes, & des rejoüissances dans tout le Royaume. Et le Duc de Buckingham avoit la satissaction de voir que l'on exaltoit le Fervice qu'il avoit redue en faisant revenir le Prince, & que l'on oublioit la faute qu'il avoit faite de l'avoir engagé à faire le voyage d'EGpaque: mais S. M. sit extremement suprifelors qu'elle s'apperceut que le Prince ne vouloit plus entendre parler du Mariage, & qu'il avoit concerté avec le Duc de le rompre entierement, soit que S. M. y consentir, ou qu'elle n'y

consentît pas. Le Duc fît paroître autant d'emportement pour cette rupture, qu'il en

avoit eu pour faire reuffir le voyage.

S. M. fit assembler un Parlement en la 21. année de son regne, pour avoir son avis sur ce qu'il avoit à faire au sujet du Mariage avec l'In- fembler fante d'Espagne, que le Prince vouloit rompre, un Par-& sur le trisse étatoù se trouvoit la Princesse lement Palatine sa fille unique qui avoit été chassée du tour du Palatinat avec le Prince Frederic fon mari. Le Prince Duc de Buckingham, sur la conduite duquel le Prince se reposoit absolument, n'oublia rien pour s'acquerir l'estime & la confiance des principaux Membres des deux Chambres, dont il savoit que les suffrages prevaudroient. & qui cherchoient à s'acquerir la même reputation à la Cour, qu'ils s'étoient acquise parmi le peuple. Il ne doutoit pas qu'à l'ouverture du Parlement le Roi ne parlât du mariage du Prince, & du malheur de la Princesse sa fille, & ne demandat le secours dont il avoit besoin pour deux affaires si importantes. Ce qui donneroit occasion au Prince & au Duc de faire un rapportà l'une des Chambres, ou à toutes les deux, de ce qui s'étoit passé en Espagne, für tout, au fujet du Palatinat ; afin d'engager le Parlement à deliberer d'abord fur cette matiere.

Les choses ainsi concertées, & les Chambres ayant employé deux ou trois jours à établir des Committez, & à regler les Preliminaires le Prince commença par un discours fur fon voyage d'Espagne, & ne manqua pas de parler du Duc avec une affection extraor. naire. Il fut arrêté, que cette affaire, qui

devoit être le principal sujet de leurs deliberations, seroit traittée plus au long, & reglée dans une conference entre les deux Chambres. Ce que S. A. & le Duc avoient mênagé pour faire réussir leur dessein : ne doutant pas que le Roi ne conservat dans son cœur un secret ressentiment de ce qui s'étoit passé; & qu'il ne fit tous ses efforts pour faire réussir le mariage, & pour se rendre agreable au Parlement & au Peuple, qu'il savoit avoir une sore

te aversion pour cette alliance.

Lors de la Conference le Prince ouvrit la matiere en peu de paroles, il exaggera les services du Duc, les grands soins qu'il avoit eus de sa Personne, pendant son sejour en Espagne, & l'adresse avec laquelle il l'en avoit fait fortir. Le Duc parlant à son tour dit, que le motif du voyage en Espagne, qu'il savoit ., avoir donné de l'inquietude aux bons & fide-, les sujets de S. M. étoit seulement pour mieux connoître files intentions des Espa-" gnols étoient finceres, & s'ils avoient ef-, fectivement le dessein de conclure le ma-, riage du Prince avec l'Infante. Que l'Am-" bassadeur qui negotioit cette grande affai-, re , avoit écrit que tout étoit arrêté, & , que dans la depêche suivante il donnoit avis , que l'on formoit de nouvelles difficultez à " Madrid, & de nouveaux scrupules à Rome. " dont le Conseil d'Espagne paroissoit être " furpris. Que le Prince apprehendant que " la Cour d'Espagne ne voulût l'amuser, pendant qu'elle formoit d'autres projets . ., & ne pouvant autrement developper ce mistere, avoit obtenu de S. M. la permis-" fion " fion de faire ce voyage, & surmonté la re-

" pugnance qu'elle y avoit.

" Qu'aussi tôt qu'ils furent arrivez à Ma-" drid , le Prince s'apperçût que les Espa-" gnols n'avoient jamais eu la pensée de lui , donner l'Infante en mariage. Que pendant , le long sejour qu'il y a fait, on n'avoit " point sollicité la dispense de la Cour de , Rome, quoi qu'il eût été facile de l'ob-"tenir. Qu'au lieu de travailler à la con-, clusion des articles dont il s'agissoit, on , infistoit sur de nouvelles demandes, & principalement sur le fait de la Religion. " Que les Principaux du Clergé d'Espagne. , & les plus habiles Predicateurs du Roi . , avoient eu souvent des conferences avec le Prince pour lui faire abandonner fa Reli-" gion , & embrasser la Religion Romaine. " Que pour y mieux reuffir ils avoient engagé ,, le Pape à lui écrire, pour le conjurer de re-, prendre la Foi de ses Peres. Mais que Dieu lui avoit donné tant de force , & d'habi-" leté pour deffendre sa Religion, qu'ils étoient " étonnez de l'entendre, & avouoient qu'ils. " n'étoient pas capables de lui repondre.

"", n'étoient pas capables de lui répondre.
", Qu'au même temps qu'ils feignoient de
"vouloir lui donner l'Infante, ils ne lui per"mettoient de la voir, & de lui parler, que
"fort rarement, & qu'avec beaucoup de
"peine. Que sur l'affaire du Palatinat, ils
"n'avoient point eu d'autre reponse, sinon
"qu'il n'étoit pas au pouvoir du Roi, de le
"rendre, quoi qu'il estétéé envahi par les seu"les Armes d'Espagne, sous le commande"ment du Marquis de Spinola. Cependant
B 2 "que

, que S. M. C. employeroit sa mediation, & tout son credit auprès de l'Empereur, , & du Duc de Baviere pour avoir leur con-, fentement , fans lequel il n'y avoit pas moyen de réuffir : mais qu'il étoit trés-affu-" ré qu'ils n'avoient non plus d'intention de , rendre le Palatinat , que de conclure le mariage, & qu'on ne pouvoit le recouvrer

, que par la force.

Il mela dans son discours de frequentes reflexions sur le Comte de Bristol, comme si cet Ambassadeur avoit été bien informé du desseindes Espagnols, & avoit été de concert avec " Qu'il fut si troublé lorsqu'il vit arri-, ver le Prince, qu'il ne se possedoit pas. ... Que quand il remarqua dans la fuitte que , S. A. avoit de l'amour pour l'Infante, il , lui dît en particulier, par maniere de reproche, que S. A. alloit se faire Papiste, " puis qu'il n'y avoit que ce seul moyen de , faire reiffir fon mariage.

Il ajoûta que,, S. M. avoit donné ses orn dres au Comte de revenir en Angleterre , pour rendre raison de sa mauvaise conduite. Quoi qu'effectivement elle le rappellat plûtôt pour l'affister de ses Conseils contre le Duc. que pour l'exposer à sa fureur; ayant toûjours eu beaucoup de confiance fur la fidelité, & fur

sa grande experience.

La Conference finit par un applaudissement Refolugeneral de tous les Membres des deux Chamrion du Parlebres fur la conduite du Prince & du Duc, & ment de par une resolution prise sur le champ, & avec faire la guerre à precipitation de detourner S. M. de plus penfer à ce mariage, & de l'engager dans une gae. guerre guerre contre l'Espagne, par de grandes promesses, qui furent mal executées dans la suite.

Quand le Roi fut informé de ce que le Duc Mécons avoit avancé hardiment sans en avoir aucun tenteordre, & que sur des faits visiblement faux ment du Roi pour la plus part, il avoit conseillé la guerre laques contre l'Espagne, & la rupture du mariage, contre le il se sentit extremement offense. Cela lui fit Duc. attendre avec impatience le retour du Comte de Bristol, qu'il crovoit seul capable de lai donner des conseils fermes & vigourcux pour

detruire ce que le Duc venoit de faire.

S. M. eut un autre sujet de mécontentement L'Elevacontre le Duc, qui lui fut encore plus sensi. tion, & ble. Lionel Granfeild, d'une naissance peu la chute considerable, s'étoit rendu fort habile dans les te de affaires les plus difficiles du commerce . & Middlepar la grandeur de son Genie s'étoit infinué dans fex. la faveur du Duc de Buckingham. Peu de temps après il épousa la fille de ce Duc, il fut fait Membre du Conseil Privé . Grand Maître de la Garde-robe, Capitaine des Gardes, &, tout ensemble, Grand Thresorier d'Angleterre, & Comte de Middlesex. s'acquit en même temps 'estime & les bonnes graces de S. M. Pendant l'absence du Duc. il ne trouvoit pas à propos de lui remettre autant d'argent qu'il lui enfalloit pour subvenir à ses depenses excessives. Il eut même assez de fermeté pour s'opposer à ses commandemens, & d'en appeller au Roi, qui l'écoutoit tou-jours favorablement, & dont il étoit si fortement appuyé, qu'il ne crut pas avoir besoin à l'avenir de la protection du Favori. Le Duc étoit averti de tout ce qui se passoit, non seu-

lement par ses Creatures, qui examinoient tout de fort près, mais aussi par ceux, qui étoient scandaissez de la prompte élevation d'un homme d'une aussi basse aussi aussi acquire çuoi qu'ils avoüassent qu'il s'acquirtoit de ses emplois avec toute la fidelité, & toute l'adresse que l'en pouvoit souhaiter.

Le Duc s'assurant sur la bonne disposition du Parlement à son égard, & sur l'affection du Prince, se servit de cette occasion pour perdre ce dangereux Rival, qu'il savoit être si bien dans l'esprit du Roi, que lui seul ne seroit pas affez puiffant pour l'opprimer, comme il en avoit opprimé plusieurs autres, autant, ou plus élevez que le Comte. Il ne lui fut pas difficile d'engager quelques uns des principaux Membres de la Chambre des Communes, à former une accusation contre ce Ministre. Outre le panchant qu'ils avoient naturellement pour ces sortes de corrections, ils se firent un fort grand plaisir de persecuter un homme qu'ils avoient vû leur égal dans la même Chambre, il n'y avoit pas longtemps. Le Roi ne connût que trop les perilleuses consequences qu'il devoir attendre d'une procedure fi violente, & l'atteinte qu'elle donneroit à son autorité, dans le choix de ses Ministres, si sa protection ne les mettoit pas en sureté.

Ne doutant pas que cette poursuitte ne fut l'ouvrage du Duc, de concert avec le Prince, il les fit venir tous deux en sa presence, il tâ-cha par tous les termes les plus touchans & les plus passionnez de les detourner d'une entreprise si prejudiciable à son autorité, il les conjura par leur propreinteret d'user de leur cre-

dit pour en arrêter le cours. Et quand il vît que le Duc demeuroit inflexible, il lui dit d'un ton de colere, par Dien Stenni vous étes un foû, vous me serez pas longtemps sans vous repentir de vôtre folie, & sous pretexte de vous rendre agreable an Peuple, vous vous faites de verges dont un jour vom ferez châtie. Et fe tournant vers le Prince, il lui dit. Vous vivrez affez pour avoir vo. tre fon d'accusations en Parlement. Et après ma mort vous n'aurez que trop de sujets de vous resouvenir combien vous avez contribué à l'affoiblissement de la Couronne, par les deux entreprifes pour lesquelles vous paroissez avoir aujourd'hui tant de passion. Voulant parler de la Guerre contre l'Espagne, & de la poursuitte contre le Comte de Middlesex.

Tour cela fur inutile, le credit du Duc & du Prince dans les deux Chambres l'emporta fur l'authorité du Roi. Le Comte de Middlese accusé de corruption, & de malversation, fut enfin condamné à une grosse amende, à une longue, & étroitte prison, & interdit de jamais prendre seance dans les Parlement; quoi qu'il eu tait voir son innocence à tout ce qu'il y avoit de juges équitables & desinterestez.

Il est certain que le Duc de Buckingham avoit entierement perdu les bonnes graces du Roi, I. pour le voyage d'Espagne, II. pour avoir engagé le Parlement à rompre le mariage du Prince avec l'Infante, & à faire la guerre à cette Couronne, III. pour avoir facrifié le Comte de Middlesex par pure haine, & animosté. Mais S. M. prit tant de soin de cacher son ressentiement, si l'on excepte quelques peu de personnes auxquelles il en avoit fait confidence.

Comte de Briftol ac. cufé en Parle. ment.

dence, qu'il fit arrêter le Comte de Bristol à fon retour d'Espagne, & qu'elle permit que son Procureur General fournit des charges de haute Trahison contre le Comte au nom de Mais le Comte ayant repondu à tous les Chefs d'accufation avec beaucoup d'affurance, & de fermeté, & s'étant justifié de ce crime, il fournit à son tour des charges de

11 accuse Haute Trahison contre le Duc de Buckingham. le Duc Les choses étant en cet état, on commenca de Bucla Guerre contre l'Espagne, & l'on conclud kingham promptement un autre mariage entre le Prince de Galles, & une Fille de France, qui ne fut neanmoins consommé qu'après la mort du Roi Jaques, arrivée dans le printemps de la

Mort du 18. année de son âge, après quatre, ou cinq Roi laaccez d'une fievre violente. ques I,

On ne scût pas plûtôt sa mort, que l'on repandit par tout des bruits scandaleux, & diffamans contre sa memoire sans aucune apparence de fondement, comme on l'a reconu dans la suitte par une recherche curieuse de toutes les actions de sa vie, faite dans un temps de licence, où l'on se faisoit un merite de ca-Iomnier la famille Royale.

Le Prince Charles monta sur le Thrône Le Prince Char- avec un applaudissement general de tout le les lui Peuple, & dans une conjoncture où les autres fuccede. Princes Chrêtiens qui étoient en guerre, &

qui connoissoient la vivacité de son esprit . avoient interêt de rechercher son amitié. Duc de son côté, conserva la même faveur ause main- près du nouveau Roi, qu'il avoit eue pendant plusieurs années auprès du Roi Jaques. Bonheur tout-à-fait rare, & qui surprit merveil-

Le Duc tient en faveur.

leusement ceux qui savoient l'aversion extraordinaire que le Prince avoit autrefois conçue contre luy. Le Duc avoit poussé sa temerité jusques à lever la main pour le frapper, & l'on s'attendoit que le Prince se souviendroit decette insolence, quand il trouveroit l'occafion de s'en vanger. Mais on ne faisoit pas reflexion que le voyage d'Espagne avoit tout effacé. Le dessein de ce voyage avoit donné beaucoup de joye au Prince, le Duc en avoit donné la premiere idée, & l'avoit fait reuffir, l'un & l'autre avoient, toûjours depuis, agi de concert, & le Duc n'avoit pas manqué de fe prevaloir d'un temps si favorable pour ôter de l'esprit du Prince tous les sujets de ressentiment qu'il pouvoit avoir, & de l'assurer qu'il ne lui en donneroit jamais à l'avenir. Il y reuffit si bien, que depuis, & jusqu'à l'heure de sa mort, jamais Sujet n'a reçû de son Prince tant de marques de confiance, & d'amitié. Il conferoit toutes les charges de l'Eglise & de PEtat. Il élevoit ses parens, & ses amis autant qu'il le vouloit, & abaissoit ses ennemis & ses envieux, sans trouver aucune resistance.

Mais le Roi fut obligé de convoquer un Parlement, comme tous les Rois d'Angleterre
ont accoutumé de faire à leur avenement à la
Couronne, pour obtenir les fecours dont ils
ont besoin. Alors il commença de voir l'accomplissement des predictions de Jaques I.
Quoique la Chambre des Pairs sut composée
des mêmes Membres, & que les Principaux
de la Chambre des Communes eussent été sus
pour servir encore en ce Parlement, neanmoins cette grande ardeur qu'ils avoient fait
B 5 paroi-

& le fui-

paroître pour la guerre, & pour la personne du Prince, se trouva rallentie, & tous desaprouvoient la declaration qui en avoit été faite. Le Roi perdit l'esperance d'obtenir les subsides necessaires pour la soutenir. Au lieu de l'affection & de la confiance qu'ils avoient euë pour le Duc, ils ne ffrent plus paroître que de la prevention, & de l'animolité contre lui. Toute sa vie fut examinée, on donnoit une interpretation finistre à tout ce qu'il avoit dit & à tout ce qu'il avoit fait. On ne parloit de lui dans les Votes & dans les Remontrances, que comme d'un ennemi du public; & sa mauvaise conduite servit de pretexte au Parlement pour refuser au Roi les secours qu'il avoit lieu d'esperer & qui lui étoient absolument necessaires en la fituation où il se trouvoit. Ceux qui le flattoient auparavant, n'en parloient plus qu'avec aigreur. Les mêmes. personnes qui le nommoient nôtre Sauveur, ne le nommoient plus que le Corrupteur du Roi. & Traitre à la liberté du Peuple, quoi qu'ils ne pussent pas lui imputer la moindre faute depuis leurs applaudissemens, & qu'ils ne le connussent pas plus parfaitement, qu'ils faifoient avant la mort du Roi Jaques.

Un fi mauvais traittement ne fit qu'exciter l'indiguation du Duc, sans lui abatre le courage. Il fit paroître dans le public, un trèsgrand mepris pour eux, & fit casser ce Parlement, & le suivant, quand il s'appercut qu'ils étoient prêts de prendre des resolutions, qui vant cat ne lui feroient pas agreables. A chaque rup-

eredit de ture, ceux, dont il avoit sujet de se plain-Dac, dre étoient ou emprisonnez ou disgraciez. On

On fit de nouveaux projets pour lever de l'argent, qui ne firent qu'irriter le peuple, & donnerent peu de secours au Roi dans ses presfantes necessitez. On emprisonna plusieurs personnes de consideration, qui resusoient de payer des taxes imposées d'une maniere si extraordinaire. Le Duc lui même parloit, & agissoit avec tant de passion & d'emportement, qu'il affligeoit ses amis, & donnoit à ses ennemis des occasions de lui faire du mal.

On avoit envoyé plusieurs Ambassadeurs en France, le Duc y étoit allé lui même en cette qualité, & en avoit amené la Reine en Triomphe, à la grande satisfaction des peuples. On cherchoit tous les moyens possibles pour finir la guerre en laquelle le Roi s'étoit malheureusement engagé contre l'Espagne; lors que tout d'un coup on declara la Guerre à la France. La flotte qui avoit été destinée pour re declafurprendre Cadis, fous un General peu pro- ree conpre pour une entreprise de cette importance, tre la ne fut pas plûtôt de retour, qu'on la fit ras France, douber promptement, & qu'on renforça l'Armée, pour faire quelque irruption en France. Le Duc fut fait General de l'expedition. & descendit en l'Isle de Ré: mais il fut obligé de faire une malheureuse retraitte, avec perte de ses meilleures troupes. Quelque mal intentionnez que fuffent les François & les Espagnols, les uns pour les autres, ils ne laissoient pas de conspirer également la ruine de l'Angleterre, & les Anglois qui ne devoient perdre aucun tems à pourvoir à leur fureté contre des ennemis fi formidables, ne s'occupoient que du dessein de se vanger con-

B 6

tre ceux qu'ils croyoient être cause de leurs disgraces. Leur sureur ne sut arrêtée que par la mort du Duc, qui sut cruellement assassiné dans la 36. année de son âge, & la 4. du Regne de Charles I.

Le Duc de Bucking ham af. faffiné.

Jean Felton fut l'auteur de cet affaffinat, il étoit d'une assez bonne famille de Suffolk : naturellement fort melancholique, & fort retiré. Il avoit été long temps simple soldat, & depuis Lieutenant d'Infanterie. Son Capitaine avant été tué dans la retraitte de l'Île de Ré, il pretendit que la Compagnie lui appartenoit de droit. Sur le refus que lui en fit le Duc de Buckingham, il abandonna sa Lieutenance, & quitta le service. Il faisoit sa residence à Londres lors que la Chambre des Communes animée contre le Duc l'accusa de malversation & d'être l'ennemi de la Nation. On sema dans la Ville des manuscrits scandaleux & pleins d'invectives contre lui , l'usage d'imprimer ces fortes de libelles n'étant pas encore établi. Felton entendit quelques Predicateurs, qui pour se rendre agreables au peuple, noircissoient la reputation du Duc, & se fortifia insensiblement dans la pensée que s'il le tuoit, il rendroit un grand service à Dieu. Resolu d'executer son dessein, il acheta un simple couteau d'un chelin, & la veille de la S. Barthelemi, il se rendit à Portsmouth, où étoit le Duc, qui donnoit les ordres necessaires pour mettre la flotte en état d'aller promptement secourir la Rochelle, dont le Cardinal de Richelien faisoit presser le siege avec beaucoup de chaleur: à quoi le Duc se sentoit d'autant plus engagé, que les Rochellois 2.8

lois l'avoient secouru de vivres, & de quelques Compagnies de leur garnison, lorsqu'il

étoit dans l'Ile de Ré.

Le matin de la S. Barthelemi, le Duc reçût avis que les Rochellois avoient fait lever le siege. La chambre, où il s'habilloit pour aller faire part de cette bonne nouvelle au Roi, qui étoit alors à Sonthwick a 5. milles de Portsmouth, étoit remplie d'un grand nombre de personnes de qualité, & d'Officiers de mer

& de terre.

Monsieur de Soubize, frere du Duc de Roban, y étoit avec d'autres Gentilshommes François, qui follicitoient avec impatience l'embarquement de l'Armée, & le depart de la flote, dans la crainte que la nouvelle que le Duc avoit receuë le matin, ne fût inventée, pour retarder les preparatifs du voyage. Ils representerent au Duc qu'il étoit impossible que cet avis fût veritable : que c'étoit sans doute un artifice de leurs ennemis, qui apprehendoient extremement l'arrivée du fecours, & que le moindre retardement leur seroit d'une grande consequence, vû que leurs forts, & leurs travaux du côté de la Mer, & dans le Havre, étoient présqu'entierement achevez. Le Duc étant prêt, il marcha vers la porte de sa chambre pour sortir, Felton le suivit de près feignant de vouloir lever le rideau qui étoit tendu sur la porte, il prit son temps que le Duc s'enclinoit pour repondre au Chevalier Thomas Fryar, qui lui avoit dit quel-que chose à l'oreille, & le frapa par dessus l'epaule d'un coup de couteau dans la poitrine, qui lui perça le cœur : le Duc tomba B 7 mort

mort sur la place en retirant le couteau de sa playe; sans avoir eu le temps de dire que ces

sculs paroles, le coquin m'a tué.

Personne n'avoit vû le coup, ni celui qui l'avoit donné, chacun vouloit faire paffer sa conjecture pour une verité. Plufieurs imputerent cet affaffinat aux François, sous pretexte qu'ils les avoient vûs parler au Duc avec chaleur, & avec vehemence fur la nouvelle du matin, & que n'entendant pas le François. ils s'étoient imaginez qu'ils l'avoient infulté de paroles. Ce fut une espece de miracle qu'ils ne furent pas tous tuez fur le champ, mais les plus retenus les garantirent de cette violence, pour les exposer aux rigueurs de la justice, s'ils se trouvoient coupables. Dans la foule, près de la porte, on trouva contre terre un chapeau, dans lequel étoit cousu un morceau de papier, contenant 4. ou c. lignes d'une Remonstrance faite par la Chambre des Communes, où elle avoit qualifié le Due d'Ennemi du Royaume : & au dessous de ces 4. ou f. lignes, étoit une courte & vehemente Priere. Il étoit affez naturel de conclure que ce chapeau appartenoit à celui qui étoit coupable du crime; mais il n'étoit pas facile de savoir qui étot cet homme. Le papier ne decouvroit rien de son nom ; & selon toutes les apparences il étoit deja trop loin, pour qu'on le trouvât sans chapeau.

On ne fut pas longtemps dans cet embarras , quelques uns apperceurent un homme fans chapeau qui se promenoit tranquilement devant la porte. Ils coururent à lui, & s'ecrierent, voici le compagnon qui a tué le Duc; les autres y allerent en foule, & il leur avoüa fans peine qu'il étoit le meurtrier. Les plus échauffez se jetterent sur lui l'épée à la main pour le percer, & il auroit fort souhaité d'être facrifié sur le champ à leur juste indignation, plûtôt que de subir un honteux suppliece, qui lui étoit inevitable : mais d'autres, quoi qu'autant interesse à cette perte, le deffendirent.

On le reconut bien-tôt après pour être ce Felton, qui avoit été Lieutenant dans l'armée. Il fut conduit dans une chambre particuliere par le principaux, dont quelques uns étoient en autorité, qui feignirent d'abord que la playe du Duc, quoique dangereuse, n'étoit pas incurable: mais Felton dit en souriant, qu'il savoit bien que le coup étoit mortel, & qu'ils ne devoient plus rien esperer. On lui demanda qui l'avoit engagé à commettre une action si detestable, comme étant la principale circonstance, que l'on vouloit découvrir. Mais il repondit avec une affurance merveilleufe, qu'on n'avoit que faire de s'inquieter fur cet article; qu'il n'y avoit homme vivant qui cût eu affez de pouvoir sur lui, pour l'y determiner, ni pour lui en faire naître la pensée ; qu'il n'avoit jamais confié son dessein à personne; qu'il s'y étoit porté de lui-même, selon les mouvemens de sa conscience; qu'on en fauroit les motifs, si l'on avoit trouvé son chapeau dans lequel il les avoit marquez, ne doutant presque pas qu'il ne perst au moment de l'entreprife. Il avoua toutes les demarches qu'il avoit faites pour executer fon dessein, comme nous les avons rapportées, il s'expliqua franchement sur ce qu'il avoit sait, & prevint les reproches de ceux qui lui parloient, avec la même tranquilité, que s'il avoit com-

mis une bonne action.

Mais après quelque temps de prison, où il fut traitté affect humainement, il sit paroitre beaucoup de modessie & de repentance avant & lors de son jugement. Il dit être convaincu en sa conscience qu'il avoit mechamment fait, il demanda pardon au Roi, à la Duchesse, & à tous les Domessiques du Duc, qu'il reconnoissoit avoir offense, & supplia très inestamment ses Juges de lui faire couper la main, qui avoit commis un crime si horrible, avant que de le saire mourir.

Comme la Cour n'étoit qu'à r. milles de Portsmouth, le Roi fut bien-tôt averti de cet affaffinat. Lors qu'il affistoit aux Prieres publiques de l'Eglise, le Chevalier Jean Hippesly entra dans la place avec un air effarouché, & sans respecter le service divin, il alla droit au Roi & lui dit à l'oreille, le malheur qui venoit d'arriver. S. M. receut cette nouvelle fans faire paroître aucune emotion, & fans aucun changement dans sa contenance, jusques à ce que les Prieres sussent finies. Alors se jettant sur son lit, il s'abandonna tout entier à l'excez de sa douleur, & repandit un torrent de larmes pour la fin tragique d'un Favori qui lui étoit si cher , & demeura plufieurs jours dans ces triftes reflexions.

Cependant ceux qui avoient vû de quelle maniere il avoit receu cette nouvelle en public, & qui ne savoient pas ce qui se passoit dans le particulier; se persuaderent que cette

perte

perte lui étoit fort indifferente, & qu'il n'étoit pas fàché d'être défait d'un Ministre si mal voulu du Peuple, & contre lequel le Parlement étoit si fort prevenu qu'il rejettoit toutes les ouvertures proposées pour le bien de S.M.

Sur ce pied là plusieurs personnes de toutes conditions se donnoient la liberté de dechirer la memoire du Duc, dans la pensée qu'une telle licence ne deplairoit pas au Roi. Mais ils prenoient fort mal leurs mesures, le Roi n'ayant presque jamais conferé depuis aucune charge de confiance à ceux qui s'étojent declarez ennemis du Duc, ou qui avoient paru prevenus contre lui. Jamais Prince n'a été fi vivement touché de la perte d'aucun Ministre. que le Roi le fut de celle de ce grand homme. H en donna des marques sensibles en comblant de graces & de faveurs, sa veuve, ses enfans, fes Officiers & ses Domestiques, & payant exactement ses détes, qui, à la verité avoient été créées pour le service du Roi, mais dont il n'y avoit aucune autre preuve que le seul sou-

venir de S. M.

Le Duc de Buckimgham avoit naturellement Caracte.
le cœur noble, & l'ame genereuse. Il posser du
doit toutes les qualitez requises au Favori d'un Duce
grand Roi. Il connoissoir parlatement les
ruses & les artifices de la Cour. Il parloit
agreablement, & toujours à propos. Il avoit
acquis une grande penetration dans les affaires, sous un Maitre qui savoit en raisonner
a sond, & qui prenoit plaisir à instruire un
jeune Favori, qu'on regarderoit à l'avenir
ecomme son propre ouvrage. Il étoit extrêmement

ment doux & facile envers ceux qui avoient recours à lui. L'envie qu'il avoit de les obliger, ne lui permettoit pas de confiderer l'importance du bienfait, ni de faire aucun discernement dans le choix de ceux qu'il obligeoit: cequi fut une des causes de son malheur. Il a toujours été d'un courage intrepide, & toujours le premier dans les occasions à s'exposer aux plus grands perils. Il aimoit ses amis & hailfoit ses ennemis avec execz, il servoit les uns aveuglement, & persecutoit les autres avec toute la rigueur, & toute l'animofité dont il étoit capable, sans vouloir entendre parler de reconciliation que fort rarement. La diffimulation, trop ordinaire aux Courtisans, lui paroissoit une bassesse. Dans le plus fort de son ressentiment, il rendoit tarement un mauvais office à qui que ce foit, qu'auparavant il ne lui eût reproché l'outrage qu'il croyoit en avoir receu, & ne l'eut averti da dessein où il étoit de lui faire tout le mal qu'il pourroit : afin qu'il prît ses precautions . & qu'il choisit une autre maniere de vivre, où il seroit moins exposé à la mauvaise humeur du Duc.

Il en usa de cette sorte avec le Comte d'Oxford, dont il avoit recherché l'amitié par toutes sortes de bons offices. S'étant mis dans l'esprit, soit sur des avis certains, soit par simple soupçon, que le Comte avoit caballé contre lui dans le Parlement; ses meilleurs amis auxquels il en avoit sait considence, ne le purent dissudder d'en faire ses plaintes au Comte. Dès le lendemain il trouva l'occassion de le joindre, & l'ayant tiré à quartier.

Il lui dit, qu'il ne feroit plu jaman fond sur son amnité, que de son côté il ne lui donneroit plu amunité, que de son côté il ne lui donneroit plu aucuneumaques de la senne. Qu'au contraire il se declaroit son ennemi pour la vie, & chercheroit par tont les occassons de le deservir. Quelques uns ont cru que le Comte ne lui avoit pas donné le moindre sujet de se plaindre: mais dans un grand coeur comme le sien, le simple soupon passa pour une de ces injures qu'on ne pardonne point il n'entra dans aucun éclaircissement pour se justifier, & se contenta de lui repondre, qu'il n'avoit jamais fait cas de son amitié, & qu'il ne l'estravoit point de ses menaces. Depuis il s'autra l'éstime & la consiance de ceux mêmes, qui cherchoient à le travesser; çe

qui étoit chagrinant pour le Duc.

Le Chevalier François Cottington, Secretaire du Prince du vivant de Jaques 1. n'étant pas assez bon Courtisan pour deguiser ses fentimens, chagrina le Duc avant son voyage d'Espagne, de la maniere que nous avons déja dit; il le chagrina plus encore pendant le voyage, en disposant le Prince de tout son pouvoir, à épouser l'Infante: & à son retour en assurant le Roi Jaques de la fincerité des Espagnols au sujet du mariage, qu'ils le sonhaittoient effectivement, qu'ils étoient tout à-fait refolus de lui accorder la restitution du Palatinat pour le Prince Ferdinand son Gendre, & de satisfaire par d'antres moyens, l'Empereur & le Duc de Baviere. Le Duc ne fut pas longremps sans faire éclatter son ressentiment. Aussi-tot après la mort du Roi, & la creation des nouveaux Officiers, il y eut ordre de retrancher les gages & privileges du Chevalier Cottington, qui lui devoient

devoient être continuez, comme ayant été Secretaire du Prince, en attendant une nouvelle promotion. De forte qu'un matin Costington ayant paru dans la chambre du Roi. à son ordinaire, un Secretaire d'Etat vint lui dire, de la part de S. M. qu'il eut à se retirer. & à ne pas s'y presenter à l'avenir; au même instant le Duc parut, & Cottington, s'adressant à lui, le pria de souffrir qu'il lui parlat. Le Duc s'approcha d'une fenêtre & prêta l'oreille à Cottington, qui lui dit ,, qu'il recevoit , tous les jours des marques de sa rigueur , " que le message qu'on lui venoit de faire en " étoit une toute fraîche, qu'il souhaitoit " seulement de sçavoir, s'il ne pouvoit point " par sa soumission, par son application, & , par ses services, se remettre dans ses bon-,, nes graces. Le Duc l'écouta fans aucune émotion, & il lui repondit, " qu'il agiroit " fans deguisement avec lui ; qu'il n'avoit , que faire d'esperer aucun retour ; qu'il , pouvoit s'affurer que non seulement il n'au-, roit plus jamais aucune confiance en lui, , mais qu'il étoit & seroit toute sa vie son en-" nemi declaré, & n'oublieroit rien de ce ,, qui seroit en son pouvoir pour le detruire. Sans entrer dans aucun détail des sujets de mécontentement qu'il pretendoit avoir.

L'autre lui repliqua avec la même tranquilité, " que puis qu'il étoit resolu de ne lui faire " jamais aucun bien, du moins il esperoit de , sa justice, & de sa generosité, qu'il ne " voudroit pas profiter de sa perte ; qu'il " avoit employé pour lui tant d'argent en , joyaux, & peintures, que pour obtenir fa " faveur

, faveur il lui avoit fait present d'un tenture ,, de tapisserie , qui lui coûtoit 800. 1. sterl. , & qu'il ne doutoit point qu'il ne voulût " bien les lui faire rendre. Le Duc trouva qu'il avoit raison, & lui ordonna d'aller le lendemain matin trouver Olivier son Receveur, qui le rembourseroit de tout sur son memoire. Ce qui fut ponctuellement executé.

- Il paroît même par la démarche qu'il fit immediatement avant sa mort, qu'il s'étoit reconcilié avec le Chevalier Cottington. Comme il avoit envie de finir la guerre contre l'Efpagne, afin de mieux foutenir celle contre la France qui lui tenoit plus au cœur, il envoya dire à Cottington de lui venir parler, & aprés une affez longue conference, il lui dit que le Roi le vouloit envoyer en qualité d'Ambassadeur en Espagne, & qu'il l'attendroit à Portsmouth , pour lui faire expedier ses depéches.

Par malheur, le Duc n'avoit jamaiseu aucun veritable ami, à peu prés son égal, qui ofat lui donner de bons avis sur sa conduite, & qui fût capable d'arrêter le torrent de ses passions. Ce qu'il faut attribuer au peu de Grands Genies qu'il y avoit alors à la Cour. & à leur extreme application à se mettre en faveur auprès de lui, sans s'inquieter de sa reputation & de ses interêts. Son elevation fut fi prompte, & il y trouva fi peu d'obstacles, qu'il sembloit avoir volé au fête de la grandeur, & non pas y avoir monté par degrez. Il n'étoit pas heureux dans le choix de fes Domestiques; il en eutpeu qui fussent capables de lui donner de bons conseils ; tous ne cherchoient qu'à s'enrichir à son service. & non pas à le rendre aussi sage qu'il étoit grand

Seigneur.

Comme il étoit naturellement juste, liberal, genereux, avoit beaucoup de disposition à écouter, & à suivre les sages conseils qu'on lui auroit donnez: il est certain que s'il avoit eu quelque ami fidele, integre, habile, & qui cut eu la liberté de lui dire les fentimens, il auroit fait très peu de fautes, & se seroit distingué par de grandes actions plus qu'aucun Ministre de son siecle. L'interêt ne lui a jamais fait faire la moindre injustice à personne. Quoi qu'il ait laissé une ample succesfion à ses heritiers, sans y comprendre les grands biens qu'il avoit eus de sa femme, seule fille & heritiere de Françon Comte de Rutland, il n'en devoit rien à son industrie, ni à ses empressemens : mais à l'humeur impatiente de deux Rois, qui avoient voulu proportionner sa fortune à ses dignitez, & l'elever par ses richesses, comme il l'étoit deia par son rang. au dessus de tous leurs autres Sujets. Aussi regardoit-il ces biens comme appartenans à ses maîtres, les ayant engagez pour leur service au delà de leur juste valeur.

S'il est vrai qu'il avoit une ambition demefurée, elle ne lui étoit pas naturelle; depuis qu'il parut à la Cour, il n'eut pas besoin d'autre ambition que de celle de ses Maîtres, qui faisoient tout pour lui de leur propre mouvement: & quand une fois on est parvenu au Comble des honneurs, & des biens de la fortune, l'ambition devient un mal necessaire.

Deux circonstances ont fait beaucoup de tort tort à la memoire du Duc, & leurs suittes ne fournissent que trop d'occasions de s'en souvenir.

La premiere est d'avoir engagé le Roi, & le Royaume à faire la guerre contre l'Espagne, dans un tems où le Roi n'avoit point d'argent, & où le peuple n'avoit aucune disposition à accorder les secours necessaires. Ce qui aggravoit encore sa faute, c'est qu'il n'avoit point d'autre motif, que son animosité particuliere contre le Duc d'Olivarez Favori du Roi d'Espagne. L'humeur grave & serieuse des Espagnols ne s'accommodoit pas de la gayeté, & de l'enjollement qui regnoient dans la Cour du Prince. Olivarez se trouva scandalisé de la trop grande familiarité du Duc, & de son peu de respect envers le Prince. Il l'en reprit fort aigrement. & lui dît,, que si l'Infante ne bannissoit pas .. cette licence, dés qu'elle auroit époufé le , Prince, elle s'y trouveroit bien-tôt expo-" sée elle même. Ce reproche allarma le Duc de Bukingham. Il commença de regarder l'accomplitsement de ce mariage, comme la cause de sa perte. Il fit tous ses efforts pour le rompre, & ne chercha plus que des pretextes de se brouiller avec le Duc d'Olivarez.

Un jour S. M. C. voulut faire voir aux Prince de Galles une maifon de plaifance qu'il avoit à 4, milles de Madrid. Le Roi monta en caroffe accompagné du Prince, & de l'Infant D. Carlos, & comme le Duc de Bucking bam n'étoit pas encore prêt pour partir, le Roi prit le Comte de Brital pour leur fervir d'un partir d'un partir de l'Infant de l'

d'interprête, le Prince n'entendant point la

Langue Espagnole.

Le Duc d'Olivarez, le Duc de Buckingham. & quelques personnes de qualité de l'une & de l'autre nation, suivirent peu de temps aprés dans un autre caroffe: mais le Duc ayant appris sur la route que le Comte de Bristol étoit dans le carosse du Roi, il s'emporta de colere, ne pouvant souffrir que le Comte occupât une place qui lui appartenoit en tous egards, & qui étoit attachée à sa qualité d'Ambassadeur extraordinaire. Il maltraitta de paroles le Duc d'Olivarez, comme s'il avoit été la cause de cet affront. Il voulut sortir du carosse & s'en retourner à Madrid; mais le Duc d'Olivarez envoya promptement un homme à cheval supplier le Roi de vouloir bien faire arrêter fon carroffe . & l'avertir que le Duc avoit quelque mecontentement, dont on ne comprenoit pas bien la raison. Quand ils eurent atteint le carrosse du Roi. qui s'étoit arrêté, le Duc d'Olivarez descendit. & informa S. M. de ce quis'étoit passé. Le Roi descendit aussi de carrosse, & fit de grands complimens au Duc de Buckingham. Le Comte de Briftol s'excusa sur le comman. dement du Roi, qui l'avoit pris pour lui servir d'Interprête. Enfin pour pacifier toutes choses, l'Infant D. Carlos, & le Duc d'Olivarez monterent dans un carroffe, & le Roi prit avec lui le Prince de Galles, le Duc de Buckingham & le Comte de Bristol. Ils continue. rent ainsi leur voyage, & l'après midi ils revindrent à Madrid dans le même ordre.

Depuis il ne se passa presque point de jour, que que le Duc de Buckingham ne donnât au Comte de Briflol des marques de sou ressentint, & de sa haine. Le Duc d'Olivarez, n'entroit jamais en aucune conserence avec le Duc de Buckingham qu'il ne lui fit des protestations d'une affection sincere, & de l'envie qu'il avoit de former avec lui une étroite & sidele amitié, qui pourroit être utile à leurs Maitres. Mais l'autre recevoit ces protestations avec mepris, & ensin lui declara franchement qu'il ne vou-

loit point de son amitié.

Personne à la Cour d'Espagne ne doutoit de l'accomplissement du mariage de l'Infante avec le Prince de Galles ; quand le Prince partit pour retourner en Angleterre, il laissa une procuration entre les mains du Comte de Bristol, qui portoit un pouvoir à l'Infant D. Carlos d'épouser l'Infante en son nom, & qui, par les articles arrêtez, devoit être delivrée quinze jours après la reception de la dispense de la Cour de Rome. Le Roi le reconduisit du côté de la mer, où il devoit faire son embarquement : Ils fe donnerent tous les temoignages d'une bienveillance, & d'une tendrefse reciproque. Le Roi fit élever une Colomne, avec des inscriptions fort honorables au Prince, en la même place où ils s'étoient embrassez pour la derniere fois. Mais il ne sut pas plûtôt de retour à Madrid, que le Prince y renvoya M. Clark, un de ses valets de Chambre, qui avoit autrefois servi le Duc de Buc. kingham, feignant d'avoir oublié quelque chose; mais en effet pour porter des ordres au Comte de Briftol de ne pas se desaisir de la Procuration, jusques à ce qu'il en eût de nou-Tome I. vcaux veaux ordres du Roi, ou du Prince, après qu'ils seroient arrivez en Angleterre.

Clark ne devoit pourtant réndre la lettre au Comte de Briftol que quand la dispense seroit venué: mais se voyant attaqué d'une sievreardente, que les Medecins jugerent mortelle, il envoya prier le Comte de le venir voir, & lui donna la lettre avant la reception de la Bulle, quoiqué elle sur accordée il y avoit déja longtemps.

Ainsi manqua cette affaire importante sur laquelle toute l'Europe avoit les veux fixez depuis plusieurs années sans que les amours du Duc y ayent en rien contribué, comme on a voulu le faire croire. A la verité, une belle & charmante personne excitoit ordinairement dans son cœur une très violente passion. Mais la Duchesse d'Olivarez, dont on a voulu parler, étoit vieille, degoûtante, boffuë, contrefaite, & incapable de lui donner la moindretentation. Les discours que l'on a tenus sur ce sujet ne peuvent être veritables; & tout ce qu'il fit depuis en Angleterre, n'étoit que pour faire reuffir le dessein qu'il avoit formé pendant son sejour en Espagne, pour le sujet que nous avons remarqué.

L'autre circonfiance fatale au Duc de Buckingham, est l'ardeur, & la precipitation avec laquelle il sit declarer la Guerre à la France, fans autre pretexte que son propre refientiment. Pendantqu'il y étoit en qualité d'Ambassadeur, il parut avec un éclar & une magnificence extraordinaire, il affecta de s'habiller plus somptueusement qu'aucun des Coursisans, & de surpasser cette nation dans les

iani-

wanifez les plus outrées. En un mot il s'attira l'estime, & l'admiration de tout le monde, Mais il fe laissa surprendre aux charmes d'une Dame du premier rang pour laquelle il ne devoit avoir que des sentimens de respect. Son ambition ne lui permit pas de cacher son feu, il en fit sa declaration à la Dame dans les termes les plus pressans, & les plus vifs, que son ardeur put lui suggerer. Et quand il fut obligé de partir de France pour conduire la Reine en Angleterre, ce fut dans la resolut tion d'y retourner pour voir encore une fois cette Dame, dont il esperoit être receu plus favorablement. Son dessein fut trop tôt decouvert, on lui preparoit une trifte reception en France, & s'il avoit fait ce voyage, il auroit êté sans doute affaffiné, avant que d'avoir eu le temps de faire sa visite. Par bonheur il en fut averti ; il prevint le peril : mais il jura dans ce moment là , " qu'il verroit la Dame & , parleroit à elle , malgré toutes les forces " de la France. Depuis il n'oublia rien pour faire connoître à la France l'extreme mépris qu'il avoit pour elle. Il faisoit ensorte que tous les François fuyards, qui avoient merité l'indignation du Roy, & qui se deroboient au supplice, trouvoient en Angleterre un Azile affuré, & y étoient traitez avec ceremonie, & avec magnificence ; plus ils étoient distinguez par l'atrocité de leurs crimes, & par le rang qu'ils tenoient en France, plus ils étoient comblez d'honneurs & de bienfaits. perdoit aucune occasion d'irriter le Roy contre la France, & pour l'engager à secourir les Religionnaires, qu'il avoit encouragez

## HIST: DES GUERRES

gez à prendre les Armes contre leur Prince.

Ce qu'il y eut de plus odieux dans son procedé, c'est qu'il travailloit avec une grandeapplication, à faire perdre au Roi l'affection qu'il avoit pour la jeune Reine, de peur qu'elle ne le traversat dans son entreprise. Par ce malheureux stratagême, il sçût si bien changer l'humeur de ce Prince, qui naturellement étoit doux, & obligeant jusques à l'excez envers tous ceux qui approchoient de sa personne, qu'il ne fit plus paroître que de l'indifference, & de la severité pour la Reine.

Un jour ayant été empêchée, par quelque accident imprevu, d'aller au logis de la Comtesse Mere du Duc à l'heure qu'elle avoit marquée pour cela, le Duc s'imagina que c'avoit été par mepris pour sa mere; il entra dans la chambre de la Reine, tout transporté de colere, lui fit des reproches aigres, & la menaça de l'en faire repentir. Elle repondit ficrement à ces menaces, mais le Duc repartit avec une extreme insolence, sachez, Madame, qu'il y a en des Reines d'Angleterre à qui l'on a coupé la tête. Tout le monde a sçu que depuis cette Princesse n'a jamais eu aucun credit sur l'esprit du Roi, par rapport aux affaires publiques: & qu'il n'étoit pas en son pouvoir de detourner la resolution qui sut prise de faire la guerre à la France.

La Guerre d'Espagne n'étoit pas accompagnée de circonstances si dangereuses. peuples étoient dans l'abondance ; ils étoient ravis d'une rupture avec cette Nation, & de prevenir une Alliance de leur Prince avec l'In-

fante,

faute, qu'ils apprehendoient, & dont les suites leur pouvoient être funcites. Elle avoit été entreprise de l'avis du Parlement, & avec une approbation generale de toute la Nation. Elle ne causa point d'autre depense que l'entreprise de Cadiz, sans aucune perte de Navires ni de troupes. La Flotte avoit été endommagée, mais comme elle étoit à Plymouth, éloignée de 200. milles de Londres, les relations en étoient si incertaines, & si contraires les unes aux autres que le peuple savoit seulement en termes generaux que ce voyage n'avoit pas reuffi. Cependant on ne laifsa pas de murmurer, & d'imputer hautement le mauvais succez à ceux qui avoient eu la conduite de l'entreprise. Les principaux Officiers de Marine, & des troupes de terre, divisez entr'eux, s'unissoient pour se plaindre du General , le Vicointe de Wimbledon, lequel .. quoi qu'ancien Officier étoit regardé com-, me incapable d'une expedition si impor-, tante. En un mot on comprenoit aisement par la disposition ou étoit alors le peuple, que cette guerre ne seroit pas soutenue avec la même chaleur qu'elle avoit été commencée : & qu'il ne seroit pas facile d'obtenir les secours necessaires pour la continuer.

Mais la Guerre contre la France n'avoit pas la moindre apparence de raifon. Le Roi ne fit pas même de declaration qui en contint les motifs, felon l'usage ordinaire. Le Manifelte qui fut publié, étoit fous le nom du Duc de Buckingbam Amiral & General de cette expedition. Lors qu'elle commença, le peuple étoit déja rebuté de la premiere; c'é-

toit une nouvelle charge beaucoup plus accablante, & dont l'évenement étoit beaucoupplus à craindre. Les plus intelligens comprenoient bien que le commerce, qui eft un des principaux appuis de la Couronne, étant entierement interdit avec la France, comme ils l'étoit déja avec l'Efpagne, & difficilement continué dans les autres Ports où il n'yavoit point de guerre, le Roy se trouveroit engagé dans d'étranges embarras, quelque heureuxque sit d'ailleurs le succes de cette Guerre.

Le mecontentement du peuple augmenta beaucoup après la malheurcuse entreprise sur l'Île de Ré, & la retraite precipitée du Duc de Buckingham. La Flotte s'étoit retirée à Portsmouth; mais la distance du lieu ne pût cacher la grande perte que l'on avoit faite. Les enneinis avoient trouvé leur vengeance dans le desordre des Anglois, dont la fuite avoit été une deroute affreule. Les uns avoient été étouffez dans la foule, d'autres noyez: plusieurs des premieres familles d'Angleterre avoient des nouvelles circonstantiées de la mort d'un fils, ou d'un frere, ou d'un proche parent. Les Principaux, & plus braves Officiers ne se trouvoient plus, & les troupes étoient diminuées confiderablement. La consternation se repandit par tout le Royaume comme si toutes les forces de France & d'Espagne s'étoient jointes pour venir s'emparer du Païs; les Soldats se mutinerent sous pre texte qu'ils n'étoient pas payez: mais en effet parce qu'ils deteftoient l'autorité du Duc. Les Habitans de toutes les Comtez d'Angleterre refusoient de loger les gens de guerre,

& s'attiroient par ce moyen de plus grands maux, que ceux qu'ils vouloient eviter. Les efforts qu'on faisoit pour lever des Recruës par force, comme on a coutume de faire en pareilles occasions, trouvoient de l'opposition en plusieurs endroits. On se servoit de l'autorité du Duc, & le peuple ne vouloit pas s'y soumettre, ne la croyant pas legitime ; plus on usoit de violence, & plus les esprits s'aigrissoient. Les uns apprehendoient un soulevement universel, & les autres qui ne souhaittoient que la perte du Duc à quelque prix que ce fut , esperoient qu'elle seroit une suitte infaillible de ces desordres, dont on lui attribuoit la cause.

L'entreprise de ces deux Guerres a dont été le commencement de la mauvaise fortune du Duc, & cette mauvaise fortune n'a point cessé de le poursuivre , jusqu'à l'assaffinat de sa personne, medité, & executé par un seul homme, sans qu'aucun autre aît eu la moindre part à la conspiration. Il est vrai que l'ambition de ce seune Favori, soutenue par l'indulgence de ses deux Maîtres, a été cause de la corruption qui regnoit parmi le peuple, & qui alloit jusqu'à se rebuter du gouvernement. Mais il est vrai aussi que l'experience qu'il s'étoit acquise, la grandeur de son Genic, & son zele à toute épreuve, pour l'honneur de ses Maîtres, auroient aisement reparé la plus part des maux qu'il avoit faits, s'il avoit vêcu plus longtemps.

On repandit plusieurs histoires qu'on pre-fions tendoit avoir prophetisé la mort violente du touchant Duc de Buckingham. Il y en eut une entr'au- la mort

tres . du Duc,

tres, qui avoit plus de fondement & devraifemblance, que n'ont accoutumé d'avoir ces

sortes de predictions.

Un Officier de la Garde-robe du Roi, dans le Château de Windfor, âgé d'environ yo., & cen reputation de probité, & de fincerité, avoit été élevé, pendant sa jeunesse, de Villiers, Pere du Duc, avec lequel il avoit lé une amitié fort étroite; mais il ne l'avoit point vû

depuis ce temps là.

Environ 6. mois avant l'assassinat du Duc, lors que cet Officier plein de santé, étoit couché dans son lit à Windsor, un homme d'un regard venerable lui apparut à minuit, tira les rideaux de son lit, & le regardant fixement, lui demanda s'il le reconnoissoit. Ce pauvre homme demi-mort de frayeur, ne repondit rien d'abord; mais étant interrogé une seconde fois, s'il ne se resouvenoit point de l'avoir vû, il rappella dans sa memoire l'idée de Georges de Villiers, par la ressemblance du corps, & des habits dont il l'avoit vû se fervir autrefois; enfin il lui dit qu'il le croyoit être Georges de Villiers. Cette personne lui repartit , qu'il avoit raison , que c'étoit lui " même, & qu'il le prioit de lui rendre un " fervice, qui étoit d'aller trouver de sa part , le Duc de Buckingham son fils, & de lui dire , qu'il fit tous ses efforts pour se rendre agrea-, ble au peuple, ou du moins pour calmer. , les esprits irritez contre lui , autrement , , qu'on ne le laisseroit pas vivre encore long-, temps. Après ces paroles la vision disparut, & l'Officier, foit qu'il eut été tout-àfait

fait eveillé au non, dormit fort tranquilement jusques au matin. A son reveil il regarda cette apparition comme un reve, &

n'y fit pas beaucoup d'attention.

Une, ou deux nuits après, la même personne lui apparut, encore, au même endroit. & à la même heure, avec un visage un peu plus severe, & lui demanda s'il s'étoit acquitté de la commission qu'il lui avoit donnée? comprenant bien qu'il n'en avoit rien fait, elle lui en fit des reprimandes fort aigres, & lui dît,, qu'elle avoit attendu de. , lui plus de complaifance ; que s'il n'exe-, cutoit pas ce qu'elle lui ordonnoit, il ne , devoit esperer aucun repos d'esprit, & qu'elle ne cesseroit jamais de le persecuter. Il promit de lui obeir. Neanmoins le matin, il ne savoit a quoi se determiner. Une seconde apparition si sensible & si distincte. avoit peine à passer dans son esprit pour un fimple réve; d'un autre côté l'elevation du Duc, la grande difficulté de lui parler, & encore plus de se faire croire, sembloient lui. sendre impossible l'execution de cet ordre. 11 balança quelques jours fur ce qu'il devoit fais re: mais enfin il il se resolut d'en demeurer là comme il avoit fait la premiere fois.

Il eut une 3. apparition, mais beaucoupplus effrayante que les deux autres. Cette ombre lui reprocha d'un ton fevere l'inexection de la promefie qu'il lui avoit faite. Il
repondit, qu'effectivement il avoit differé
presention de ce qu'elle lui avoit ordonné, après avoir fait reflexion fur la difficulté de parter au Duc, ne connoissant per-

n sonne qui cûr accez auprès de lui. Que n quand il obtiendroit la facilité de lui pare ler , il ne pourroit jamais lui perfuader. , qu'il auroit été envoyé de cette maniere. Qu'il passeroit infailliblement pour un fou : n ou pour un homme incité par sa propre malice, ou par celle d'autrui, à faire cette tromperie au Duc, auquel cas sa perte étoit " inevitable. L'Ombre lui repliqua, ce qu'elle lui avoit déja dit. " Qu'il n'auroit point de repos qu'il n'est accompli sa promesse. " Mais elle ajouta que le Duc son fils étoit de très facile accez , qu'il n'avoit jamais fait attendre long-temps ceux qui avoient affaire a lui, que pour s'attirer une entiere confiance, il n'avoit qu'à lui dire 2. ou 3. parn ticularitez, dont elle lui deffendit de par-, ler jamais à personne, qu'au Duc, & que , le Duc les ayant entendues, il croiroit tout ce qu'il lui diroit.

Il ne pût resister à cette troisième apparition; il partit des le lendemain pour Londres. & comme il étoit connu particulierement du Chevalier Ralph Freeman, qui avoit epoufé une Dame alliée de fort prés du Duc ; il alla le voir , & le pria de lui aider de son credit , pour le faire parler au Favori, l'affurant qu'il avoit des choses importantes à lui dire qui demandoient beaucoup de secret, & un peu de patience pour être écoutées. Le Chevalier Ralph connoissoit la sagesse, & la difcretion de cet homme; il comprit par ce qu'il avoit entendu, en termes generaux, qu'il y avoit quelque chose d'extraordinaire dans le sujet de son voyage. Il lui promît de faire ce qu'il

qu'il fouhaittoit, aprés qu'il en auroit entretenu le Duc. Dès la premiere occasion il informa le Duc de la bonne reputation de cet homme, de ce qu'il souhaitoit, & de ce qu'il savoit de l'affaire. Le Duc lui repondit avec fa franchise, & sa douceur ordinaire, que le ,, lendemain matin, il iroit à la Chasse avec , le Roi , que ses chevaux l'attendroient au Pont de Lambeth , où il descendroit à 5. heu-, res du matin. Que si cet homme vouloit ,, s'y trouver à la même heure, il lui pour-, roit parler auffi longtemps qu'il feroit ne-, cessaire. Le Chevalier Ralph ne manqua pas de conduire son homme au lieu & à l'heure marquée, & de le presenter au Duc à la descente du Batteau. Il en fut reçu fort civilement, il se promena, & eut une conference de prés d'une heure avec lui. Il n'y avoit en ce lieu là que le Chevalier Ralph & les Domestiques du Duc, tous si éloignez qu'ils ne pouvoient entendre une seule parole, quoi qu'ils viffent bien que le Duc parloit souvent, & avec action. Ralph, qui avoit facilité la conference, & qui avoit les yeux attachez sur le Duc, le remarqua mieux que les autres; & l'homme lui dit en retournant à Londres, , que quand le Duc entendit les particularin tez qu'il lui avoit dites pour se rendre , croyable dans tout le refte de fon discours ,, il changea de couleur, & jura qu'il n'y avoit ,, que le Diable qui cût pû les faire connoître , à cet homme , le Duc seul en étant infor-" mé, & une autre personne, qui très assu-, rement n'en avoit jamais parlé à qui que , ce foit. .

Le Duc continua son dessein dechasse, mais on remarqua qu'il s'ecartoit toujours des autres; qu'il étoit dans une reverie profonde, & qu'il ne prenoit aucune part au divertissement. quitta la Campagne avant midi, & alla mettre pied à terre à Whitehall, à l'appartement de sa Mere, avec laquelle il fut enfermé deux ou trois heures. Le bruit de leur conversation fut entendu dans les chambres voifines, & quand il fortit on remarqua dans sa contenance beaucoup d'agitation, & de colere, ce qu'on n'avoit jamais vû dans aucune converfation avec la Comtesse, pour laquelle il avoit toujours eu un profond respect. La Comtesse de son côté fut trouvée toute baignée de larmes & dans une douleur inconcevable. Quoi qu'il soit de tout ce que je viens de dire, c'est un verité notoire, que quand elle reçût la nouvelle de l'affaffinat du Duc, qui arriva quelques mois après, elle ne parut pas fort furprise, comme l'ayant prevue, & que dans la fuitte on ne remarqua pas en elle l'affliction qu'elle devoit avoir pour la perte d'un fils qui lui étoit si cher.

Cette digreffion n'est pas etrangere à mon sujet. Le recit de cette mort, & de se circonfiances, devoit necessairement entrer dans la description de l'humeur, du caractere, & de la Fortune du Duc, pour mieux saire comprendre quelle étoit alors la disposition des Esprits, & l'enchainure des accidens sunestes qui ont desiguré le gouvernement de deux Puissans, sous lequel on a vû leurs Royaumes joüir d'une longue paix, d'une pleine abondance, & d'une entière sureté, plus qu'ils n'a-

d'An-

voient fait dans aucun des fiecles precedens.

Le changement que la mort de ce Favori apporta dans les Conseils, & à la Cour, m'engage encore à parler de ceux qui eurent depuis le principal maniement des Affaires publiques la Cour dans l'Eglise, & dans l'Etat, & de leurs dif-aprés la ferens genies par rapport à leurs differens Em-mort du

ploys.

Le Chevalier Thomas Coventry étoit alors Ba- Du Cheron, & garde du grand seau d'Angleterre. Son valier pere qui étoit Juge en la Cour des Communs ventry Plaidoyez, l'eleva dans l'Etude des loix, où il Garde fit en peu de temps un tres grand progrez. Il du fut fait \* Recorder de Londres, Solliciteur, & Sceau. Procureur General du Roi avant l'age de 40. ans, dont il s'acquittoit avec beaucoup de droiture, & de capacité. Il fut fait garde du grand seau auffi tôt aprés la mort du Roi Jacques , en la place de l'Evêque de Lincoln , qu'on ne crut pas en être capable. Il exerça cette charge pendant 16. années, & y mourut agé d'environ 60, ans. C'étoit une marque de son bonheur, & de son habileté. Ce Poste étant si gliffant que depuis prés de 40. années, aucun n'avoit pû le garder jusqu'à sa mort, non plus que ceux qui lui ont succedé. Et lui même eût besoin de toute sa force, & de toute son adresse pour s'y maintenir, contre les violentes attaques du Comte de Portland, grand Thresorier

<sup>\*</sup>Il yaun Recorder dans chaque Ville d'Angleterre , il tient les Regitres comme Greffier , il porte la parole au nom de la Ville, comme Orateur : il est aussi Conseiller de la Ville, & sa charge est à vic.

d'Angleterre, & du Marquis d'Hamilton , qui avoit tout pouvoir fur l'Esprit du Roi.

Il étoit d'une gravité, & d'une sagesse admirable. Il étoit grand Jurisconsulte & parfaitement instruit du gouvernement de l'Eglise, & de l'Etat. Il connoissoit l'humeur, & le genie de la nation, & avoit en horreur toutes les innovations qu'il sçavoit être de dangereuse consequence. Mais ceux qui étoient éloignez de la Cour, ne le croyoient pas assez vigilant, ny affez ferme pour s'y oppofer. Quoy qu'il prefidat dans tous les Conseils publics, au droit de sa Charge, il ne parloit que rarement des affaires d'Etat qu'il sçavoit être déja resolues, & n'être mises en deliberation, que pour la forme. Il ne parloit jamais des Affaires Etrangeres: mais seulement de celles qui concernoient la lustice de la nation en particulier. Et dans la deffiance qu'il avoit de son propre sentiment, il s'en rapportoit, autant qu'il le pouvoit, à l'avis des Juges ordinaires. Son air grave & severe, étoit temperé par une douceur, & une franchise sans affectation, qui le rendoient recommandable à tout le monde, & il s'étoit acquis la reputation d'un parfait Courtifan, en gardant sa simplicité naturelle.

Quoy qu'il ne fût pas fort éloquent, il avoit un talent merveilleux pour persuader tout ce qu'il disoit. La diffimulation lui paroissoit le plus honteux de tous les mensonges. Il refufoit franchement & sans detour ce qu'il ne vouloit pas accorder, & ne laissoit aucune esperance de l'obtenir. Mais il le faisoit d'une mamere si obligeante, & faisoit si bien comprendre les raisons de son refus, qu'on ne le quittoit iamais avec chagrin.

Avectoutes ces bonnes qualitez, il étoit plus honoré, qu'il n'étoit aimé. Il n'avoit pas d'Ennemis, mais il n'avoit pas de veritables amis à la Cour, qui ne se peuvent acquerir qu'avec beaucoup de soins, & d'application, dont il ne vouloit pas s'embarrassier. C'est pour cela qu'il étoit toujours fort serré, qu'il se tenoit sur la dessensier de valuit la dessensier des maux qu'il croyoit ne pouvoir empecher. Sa sureté consistoit pas de grands efforts pour prevenir des maux qu'il croyoit ne pouvoir empecher. Sa sureté consistoit principalement en ce qu'il n'avoit que peu de credit auprès du Roi. Enfin il mourut dans un age, ou tout homme de bon sens doit être bien aise de finir sa course.

Le Chevalier Richard Weston avoit été sait Grand grand Threstoirer d'Angleterre, quelques mois Threstoavant la mort du Duc de Buckingham. Dans ce riet peu de temps le Due en stut si mécontent, Weston qu'on ne doutoit point que s'il avoit survécu le de Pois voyage où il étoit engagé, il ne lui eut ôté sa land, charge. D'ailleurs il étoit fort difficile de con-

ferrer long temps cet office. Il y avoit alors einq personnes encore vivantes, qui l'avoient occupé succeptivement, le Comte de Suffolk; le Lord Vicomte de Mandeville, les Comtes de Manchester, de Malborongh, dont le dernier suc aus Chevalier Weston, sons pretexte que son grand agelerendoit incapable d'en faire les sonctions.

C'étoit un Gentilhomme de fort ancienne extraction du côté de Pere, & de mere. Après quelques années d'étude dans les loix, il s'appliqua particulierement aux Affaires étrangeres. Il paput ensuite à la cour, & s'y attacha quelque temps avec une affiduité, & une modérité de la cour de l

destie convenables à son age, où il faut être vo long temps avant que d'être connu, & bien connû avant que de pouvoir pretendre à aucune dignité.

Il depensa la plus grande partie de son bien à la suitte de la Cour. Il engagea même en plusieurs cautionnemens ceux de ses Amis, qui voulurent bien risquer sur l'esperance de sa for-Il rechercha, & s'acquit la faveur de ceux qui étoient le plus en credit & en autorité, comme étant le moyen le plus naturel, & le plus sur de parvenir aux premieres Charges. Il fut envoyé Ambassadeur en Flandres auprès de l'Archiduc Albert, & à la Diete d'Allemagne, pour traitter de la restitution du Palatinat. Cette negociation lui fit beaucoup d'honneur. Les Princes, & les Ambassadeurs avec lesquels il traitta, rendirent temoignage qu'il s'y étoit conduit avec beaucoup de sagesse & de Prudence.

A fon retour il fut fait Conseiller Privé, & Chancelier de l'Echiquier, en la place du Lord Brooke. Il étoit fort capable de ces emplois, & s'en acquittoit dignement. Il se comportoit si bien dans le Parlement, qu'il y rendit de grand services à son maître, & se conserva l'estime & l'agrement de sa Chambre, ce qui étoit assez difficile. Il nageoit sans crainte sur cette mer orageuse, pendant que ceux qui l'environnoient, ou se novoient, ou étoient poussez avec violence, & froissez contre le

rivage.

. Ordinairement on a de la compassion pour un Officier depouillé de sa charge, & quelque indignation contre celui qui est mis en sa Place Place: mais cela n'arriva pas à la promotion du Chevalier Weston; le changement plaisoit en ce temps là : on avoit peu de confideration pour le Comte de Malborough , qui étoit degradé ; Et l'Echiquier étant notoirement tres pauvre, cette place ne faisoit envie à personne ; Ceux qui savoient les intentions du Duc de Buckingham, se persuadoient que le Chevahier Weston, auroit été cassé bien tôt après . à l'exemple de ceux qui avoient possedé la même charge avant lui : Et qu'il devoit son établissement à la mort du Duc, plus qu'à sa promotion même. D'autres qui connoissoient son adresse à effacer tous les prejugez, que l'on pouvoit avoir contre lui, & à se concilier les affections les plus chancellantes, estimoient que la mort du Ducétoit prematurée, & que fon pouvoir étoit necessaire pour arrêter l'Impetuofité naturelle de ce nouvel Officier.

Lors qu'il se vid élevé au delà de ce qu'il avoit esperé, il se debarrassa des soins qu'il avoit pris auparavant de plaire aux uns, & de ne pas deplaire aux autres. Après la mort du Duc, il herita de la haine publique, sans heriter de son credit à la Cour. Le Roi l'estimoit comme un homme sage, habite, & digne de toute sa constance. Sa charge étoit d'une assert es constances, a pour se faire des Creatures, a pour se rendre tres utile au Roi; & s'il n'en avoit pas excedé les bornes, il y auroit trouvé toute sa douceur, & toute la satis-

faction, qu'il pouvoit souhaitter.

Mais je ne sçay par quelle fatalité, il prenoit beaucoup plus de peine à examiner la conduite des autres, qu'à faire sa charge. Cequ'il

qu'il ne possedoit pas lui donnoit beaucoupplus de peine & d'inquietude, que ce qu'il pofsedoit, ne lui donnoit de plaisir. L'envie demesurée de devenir le seul Favori, lui faisoit oublier ce qu'il étoit, & ne lui permettoit pas de goûter tous les agrémens de sa charge. Dans les demarches qu'il faisoit pour y parvenir, il trouvoit des Rivaux, qui avoient affez de pouvoir pour le traverser, & lui rendre de mauvais offices, quoi qu'ils n'en eussent pas affez pour fatisfaire leur ambition. on sçut que le Roi avoit pris la resolution de gouverner par lui même, & de n'avoir de la confiance pour ceux qui étoient à son service. qu'autant qu'il seroit necessaire pour les fonctions de leurs charges, les Ennemis du Thresorier se multiplierent, & les autres n'avoient plus le même empressement pour rechercher son Amitié. Ses defauts que l'on découvroit de jour en jour, & qu'on ne connoissoit pas auparavant, l'exposoient aux reproches du public, & à des animofitez particulieres. Le soupcon que l'on avoit de sa Religion le rendoit encore plus odieux. Sa femme & fes filles s'étoient declarées pour la Religion Romaine : Et quoi que lui & ses fils allassent quelques fois à l'Eglise Anglicane, on ne pouvoit se persuader qu'il eut aucun zele, ny affection pour elle. Presque tous ceux qui lui rendoient visite, & avec lesquels il avoit une conversation plus libre, & plus familiere étoient Papistes, & étoient regardez comme les Agents, & les Protecteurs des autres. Cependant il n'avoit aucun credit, ny reputation dans ce Parti là. Et les Papistes étoient les feuls

fculs dans le Royaume qui ne le croyoient pas de leur profession. Car les loix Penales étoient rigoureusement executées, & jamais la Couronne n'en a tiré un revenu si considerable, que du temps de cet officier, qui leur vendoit bien cher les faveurs, & les libertez qu'il leur accordoit.

Sa plus forte Ambition étoit d'enrichir sa famille, mais il faisoit une depense si prodigieufe, fur tout dans son domestique, que tous les movens dont ils se servoit pour y suvenir, n'y pouvoient suffire. Il fut obligé d'emprunter des sommes considerables, & le chagrin qu'il en avoit lui ôtoit la liberté de son Esprit, & le rendoit incapable de toute l'application qui lui étoit necessaire pour les fonctions de sa charge, du moins il le faisoit comprendre au Roi, qui eut la bonté de payer deux fois ses dettes, & de tirer pour cet effet 40000. liv. St. de son Echiquier. Il lui donna la forêt de Chute dans la Province de Southampton, & plufieurs autres Terres de la Couronne. Ce qui excita de nouveaux murmures contre lui, qui en sa qualité de Thresorier de l'Echiquier devoit s'oppofer à ces sortes d'alienations : & qui sous ce pretexte empêchoit de tout son pouvoir que le Roi ne continuât les liberalitez qu'il avoit accoutumé de faire aux autres.

Il étoit naturellement arrogant, il desobligeoit & ehagrinoit les autres fans auteun menagement. Plein de resolution & de courage lors qu'il offensoit, mais timide au dernier point après l'offense, & dans une frayeur continuelle de ceux qu'il avoit desobligez.

Il n'avoit pas pour la Reine, la soumission &

le Respect qu'un homme sage devoit avoir. Il la traversoit dans ses desseins avec emportement. Il étoit fort curieux de s'avoir ce qu'elle disoit de lui, & les marques de ressentiement qu'elle faisoit paroître en particulier. Et lors que quelqu'un de s'es confidens, qui avoient interêt de le menager, lui rapportoient quelques expressions s'âcheuses qu'ils avoient entendues de la bouche de la Reine, il en étoit extraordinairement affligé. Il s'en plaignoit quelquesois au Roi, quelquesois à la Reine même, en deplorant son malheur, & il aggravoit sa faute en decouvrant ceux qui lui avoient fait considence des discours de la Reine.

Dans la plus grande prosperité, il perdit tout d'un coup la reputation d'un homme plein de cœur, & de generosité, qu'il s'étoit acquise dans les temps le plus difficiles, & ne passa plus que pour un homme vann, meprisa-

ble, & d'une ame basse.

On connoîtra d'autant mieux l'humeur, & le genie de ce Ministre, par une histoire affez singulier. Le Chevalier Juliu Cesar, comme Garde des Regitres de la Chancellerie, avoit un droit incontestable de disposer des places des fix Clercs; en faveur de telles personnes qu'il trouvoit à propos, & en avoit toujours dispossé fans aucun contredit; une de ces places étant devenue vacante, Julius Cesar la destina pour Robert Cesar fon fils, Avocat de reputation & fort estimé: mais le Thressorie Weston es su plus de la Porque de Roi à envoyer un Exprès au Garde des Regitres lui faire dessenée de disposer de cette place, sans le

confentement exprès de S.M. Un commandement de cette nature, qui n'avoit point encore eu d'exemple, toucha sensiblement Julius Cafar, mais fon grand age lui étoit un obstacle, & le mettoit hors d'état d'en empêcher l'execution. Il avoit survêcu presque tous ses amis, & plusieurs personnes de qualité, qui avoient obtenu successivement la survivance de sa charge, étoient mortes. Thresorier n'eût pas de peine à l'intimider sous pretexte qu'il s'agissoit du service de S. M. Il l'obligea de recevoir une de ses Creatures, nommé Fern, dont il tira 6000. liv. sterl. en argent comptant. On cria contre cette injustice faite a un Ancien Officier, qui avoit rendu des services considerables à l'Etat dans les différens emplois où il avoit passé. On eut pitié du fils qui perdoit cette place, & qui se voyoit hors d'esperance d'en avoir à l'avenir, son Pere ne pouvant pas vivre assez long-temps, felon toutes les apparences, pour trouver l'occasion d'une autre place vacante. On en informa S. M qui promit que si Julius Casar mouroit avant la vacance d'une de ces places de fix-Cleres, celui qui fuccederoit à la charge de Garde des Regîtres, confereroit la premiere qui vaqueroit, à Robert Cafar. Et le Thresorier Weston s'engagea d'en faire signer l'ordre par le Roi , pour reparer l'injustice qu'il venoit de faire. Mais il oublia, ou negligea l'execution de sa promesse.

Le Comte de Tullibardine, allié de Cafar, & son ami particulier, se trouvant un jour avec le Thresorier, lui demanda s'il avoit fait figner l'ordre du Roi, comme il s'y étoit en-

gagé. Le Thresorier parut embarrassé, il repondit au Comte qu'il l'avoit oublié, & qu'il en étoit extremement fâché; mais que s'il vouloit lui en donner un petit memoire, il le mettroit avec ceux que le Roi devoit expedier l'après-midi. Le Comte écrivit sur le champ un petit billet qui ne contenoit que ces deux mots, Remember Cafar, souvenez vous de Cafar. Le Thresorier s'en saisst, sans le lire, & le mit dans sa poche, où il disoit qu'étoient tous les autres memoires qui devoient être les pre-

miers expediez.

Plusieurs jours se passerent, & le Thresorier ne se souvenoit point de Casar. Enfin il arriva qu'un matin voulant changer d'habit, & laissant celui ou étoient tous ses memoires, un valet de Chambre les en tira pour les lui mettre entre les mains. Il ouvrit par hazard le billet du Comte de Tullibardine, qu'il n'avoit point lû auparavant. Ces mots qu'il y trouva, fouvenez vons de Cafar, le mirent dans un desordre, & dans une inquietude qu'on ne peut exprimer. Il en consulta quelques uns de ses amis, qui se persuaderent, comme lui , que c'étoit un avertissement que quelqu'un qui n'osoit se decouvrir , avoit glissé dans sa poche. Et se souvenans du sort de Jale Casar pour avoir meprisé de pareils avis, ils conclurent que ces mots ne fignificient autre chose qu'une conspiration contre sa vie. Ils convincent qu'il feindroit une indisposition qu'il enjoindroit à son Portier de ne laisser entrer personne tout le jour, de fermer sa porte de bonne heure, & de veiller toute la nuit avec les autres domestiques, de peur qu'on

qu'on ne fit quelque violence : ce qui fit ponètuellement executé. Le lendemain de grand matin plusieurs personnes se trouverent à la porte du Thresorier, pour leurs affaires particulieres, mais personne n'entra que fort tard, parce que le Portier, qui avoit veillé toute la nuit, s'étoit endormi, & pour s'exeuser, il dit à l'oreille de ceux qu'il connoisfoit, que l'on vouloit affassiner son Maître, & que cela avoit empêché tous les domestiques de se concher cette nuit là. Mais suffitus après le Comte de Tallibardine étant venu demander au Thresorier s'il étoit souvenu de Cassar, tout le mistere stu decouvert, & stutun sujet de railleire dans le public.

Le Roi l'avoit comblé de tous les honneurs qu'il pouvoit souhaitter, il l'avoit fait Baron, Comte, Chevalier de la Jarretiere, & avoit fait épouser à son fils ainé, une parfaitement belle femme, alliée de S. M. & de la Couronne d'Ecosse. Cependant il nè se trouvoit pas assez grand Seigneur, après avoir été 7. ou 8. ans dans une opulence exterieure . & dans un deplaisir secret de n'être pas plus riche. Après avoir acquis des biens immenses qu'il avoit plûtôt diffipez , qu'il n'avoit commencé d'en jouir, il mourut sans être regretté de personne; ceux qui n'avoient jamais recherché sa faveur, en parloient avec le dernier mépris. & ceux qui avoient attendu de lui les recompenses qu'ils avoient meritées, se plaignoient de son ingratitude. Il laissa une famille nombreuse qui tomba peu de temps après, n'ayant pas trouvé dans la succession de quoi se soutenir.

## HIST: DES GUERRES 72

Comte

de Man

chefter

petit

Sceau.

Le Garde du petit Sceau, qui suit en ordre le Thresorier Weston, étoit aussi d'extraction noble. Son ayeul avoit été Chef de Justice, garde du & un des Executeurs Testamentaires du Roi Henri VIII. il avoit été nourri dans l'Etude des Loix, & avoit exercé les premieres charges de Judicature & de l'Etat. Il étoit Recorder de Londres dans le temps de la mort de la Reine Elizabeth, depuis Sergeant à Loy, ensuitte Chef de Justice du Banc du Roy. Avant la mort de Jaques I. il fut fait Grand Thresorier d'Angleterre, par le credit du Duc de Buckingham, & en moins de deux ans, ayant perdu la faveur du Duc, il se vit reduit au simple Titre de President du Conseil, & à la qualité de Comte de Mandeville qu'on lui donna pour le consoler de sa disgrace. Il supporta sa chute en homme sage, & d'un temperament heureux. Peu de temps après il se remit assez en faveur pour être fait Comte de Manchester; & Garde du petit Sceau, dont il jouit pendant le reste de sa vic.

Comme il manioit les Affaires les plus importantes, avec une faciliré, & une penetration merveilleuses, il en faisoit son plus grand plaisir. Il vêcut pres de 80, ans & conserva jusqu'à la mort, toute la vigueur de son Esprit. Le trop de soin qu'il prenoit pour augmenter sa Fortune, qui ne repondit pas au degré d'honneur où il se voyoit élevé, diminua l'estime que l'on avoit pour lui, & lui attira les reproches du Peuple, ce qui le rendoit moins capable de servir le Public par ses Conseils, & par son autorité, la plus part du monde ne jugeant que par prevention, & s'attachant

tachant plus à la personne qui parle qu'à ce qu'elle dit. Il avoit le malheur de se trouver presque toûjours en opposition avec le Chevalier Thomas Coventry Garde du Grand Sceau, & par cette contrarieté il faisoit souvent prevaloir le plus mechant avis, qui est un defaut dont un ennemi, ou reputé tel, ne se garantit que fort difficilement. Mais ses vertus qui l'emportoient de beaucoup au dessus de ses vices, son zele pour la Religion Protestante établie par les loix, son integrité, & sa fidelité inviolable pour S. M. ne laisserent pas de soutenir sa reputation, & son credit dans le Royaume. Il mourut fort à propos au commencement de la Rebellion, dans un temps où la Religion, les Loix, la fidelité, ni la fagefse n'étoient point capables de mettre personne en fureté.

Le Comte d'Arondel, par son droit, & par Dri sa qualité, étoit le premier dans le Conseil: il Comte passoit pour un homme orgueilleux, & vain. d'Aren, Il conversoit avec trés peu de personnes de sa del nation : il vivoit comme s'il avoit été dans un autre Païs. Sa maison étoit le rendez-vous de tous les Etrangers, & de ceux qui affectoient de le paroître; il se rendoit quelques fois à la Cour , parce qu'il n'y trouvoit qu'une seule personne au dessus de lui. Mais cette seule personne au dessus de lui, ne laissoit pas de lui faire de la peine, & de l'empêcher de s'y rendre que rarement. Il n'avoit aucuns égards pour les Favoris, & premiers Ministres; il aimoit mieux fouffrir d'en être maltraitté, d'être difgracié, d'être mis prisonnier à la Tour, que de s'abaisser jusques à la moindre complaisance pour cux. 11

Il passoit une grande partie de son temps à voyager dans les Païs étrangers. Il demeura plusieurs années en Italie avec sa femme, & fes enfans. Il approuvoit extremement l'humeur & les manieres de cette nation. & affectoit de les imiter. Il étoit trés riche par succetsion, & encore plus du côté de sa femme, fille & devenuë feule heritiere de la maison de Shrewsbury, tes deux autres soeurs de cette Dame étant mortes fans enfans : mais fa depense excedoit de beauconp son revenu. vouloit qu'on le crûtfort scavant, sur tout en ce qu'il y avoit de plus curieux dans l'anriquité, sous pretexte qu'il avoit employé des sommes immenfes à faire un amas des Medailles les plus rares, & à acheter un grand nombre de belles statues en Italie, dont il n'avoit fait apporter qu'une partie, n'ayant pû obtenir la permifsion de faire sortir les autres de Rome, quoi qu'il les eût payées bien cher. Il étoit fort ignorant dans toutes les sciences, & ne croyoit point qu'il y eut d'histoires si remarquables que celle de sa famille, dans laquelle, à la verué, il y avoit eu plusieurs personnes de reputation. Il avoit dans fon port, dans fa contenance, & dans ses manieres, toutes les apparences d'un grand homme ; il affectoit de porter des habits semblables à ceux qu'il vovoit dans les vieux tableaux des plus illustres de sa nation; ce qui lui attiroit les regards de tout le monde, & le respect de plusieurs, comme representant l'origine, & la gravité des Anciens Nobles, dans le temps où ils étoient plus venerables. Mais tout cela n'é. toit qu'exterieur. " Naturellement il étoit la le-... gereté 1

gereté même, & n'aimoit que les jeux d'entans, & les divertissement les plus meprisables. Il ne paroiffoit pas fort affectionné pour la Religion, & ne prenoit aucun parti ; il avoit peu de panchant pour l'Angleterre, où il avoit une si bonne part, & où il pouvoit jouir de tous les plaifirs que l'on peut souhaitter. Auffi la quitta t-il auffi-tôt qu'il y vid commencer les troubles; il se retira en Italie, où il est mort avec les sentimens équivoques pour

la Religion, dans lesquels il avoit vécu.

Guillaume Comte de Pembroke étoit d'un ca- De ractere bien different, & d'une toute autre re-putation dans le monde. Il étoit generale-Comte ment aimé, & honoré plus qu'aucun honnme de Peras de son temps; il possedoit une charge impor- broke, tante à la Cour, dont il s'acquittoit d'une maniere si noble, & si desinteressée, qu'il attiroit à la Cour même, l'estime, & la veneration du peuple. Comme il avoit un grand nombre d'amis, les plus distinguez par leur rang, & par leur merite, qui que ce foit n'avoit la hardiesse de se declarer son ennemi. avoit beaucoup de litterature, & de présence d'esprit, & parloit facilement & solidement fur toutes sortes de sujets. Il avoit l'humeur enjoüée, affable, & genereuse. grands biens que ses Ancêtres lui avoient laislez, il jouissoit de ceux de sa femme, autre fille heritiere du Comte de Shrewsbury, mais tous

ensemble ne suffisoient pas pour sa depense. Il étoit plus estimé du Roi Jaques, qu'il n'en étoit aimé & favorisé, & l'on peut dire qu'il a toûjours vécu pour la Cour, & qu'il n'a jamais vécu par elle. Aprés la chûte malhen-

murmures.

heureuse du Comte de Somerset, il sut fait Grand Chambellan de la maison du Roi, moins pour l'amour de lui qu'en confideration de la Cour, qui, depuis qu'il occupa cette Place, parut avec beaucoup plus de lustre. Comme il subsistoit de son propre fond, il se foutenoit de lui même, sans autre support que sa vertu, & son merite. Il ne souhaittoit jamais d'acquerir pour lui même, ce que les autres recherchoient avec tant de soin . & de fatigue, mais il étoit toûjours prêt à favorifer les desseins de ceux qui meritoient d'être avancez. Si ces manieres le faisoient aimer à la Cour elles ne le faisoient pas moins aimer du peuple, qui le regardoit comme un homme incapable de corruption, & de relachement pour le bien public, ne recevant aucuns bien faits de la Cour. Tous ceux qui avoient des sujets de mécontentement contre quelque Seigneur en particulier, ou contre la Cour même, cherchoient à se mettre sous sa protection, & il ne les rebutoit pas affez pour leur faire chercher un autre azile, mais s'il les y recevoit, ce n'étoit que pour les empêcher de faire éclater leurs plaintes, & leurs

Il étoit fort zelé pour la Religion, & pour la Julice, qu'il regardoit comme les feuls appuis de sa Patrie, & il n'avoit aucune liaifon qu'avec ceux qui étoient imbus de ces principes. Il étoit liberal & bienfaisant à ceux qui lui étoient recommandez de bonne foi par ses amis. En un mot jamais homme n'a eu des qualitez plus propres pour purifier Pair corrompu que l'on respire ordinairement à la Cour. Cg

Ce seroit flatter sa memoire, & rendre ses vertus suspectes, si je n'avouois pas en même tems qu'elles étoient mélées de grands defauts. Il s'abandonnoit à toutes fortes de plaisirs avec excez, sur tout à celui des femmes, soit par temparement, ou qu'il ne trouvât pas dans son domestique toutes les douceurs qui auroient pû le satisfaire . ayant acheté bien cher la fortune qu'il avoit faite en se mariant, par la necessité de prendre la femme avec le bien. Il ne se laissoit pourtant pas surprendre à la seule beauté du corps, mais quand il y trouvoit la delicatesse de l'esprit, & les charmes d'une agreable conversation, il ne menageoit ni sa personne, ni son temps, ni sa fortune : & fes plus particuliers amis remarquoient avec douleur, que la vivacité, & la force de son esprit diminuoient de jour en jour.

Peu avant la mort du Roi Jaques ou immediatement après, il fut fait Grand Maître de la Maison du Roi, & sa Charge de Grand Chambellan donnée au Comte de Montgommery son frere, par la faveur du Duc de Buckingham, aprés la mort duquel, ses charges d'honneur & de commandement, que le Comte de Pembroke affectoit le plus, lui furent conferées, sans aucune charge lucrative dont il ne se soucioit point. Il vécut encore deux ans, & enfin il mourut d'une attaque d'apoplexie un soir après soupé, jour de sa naissance & le premier de sa si. année. Ce qu'il y a de remarquable sur cette mort, c'est que le Docteur Sandfort son Tuteur avoit tiré son horoscope, & lui avoit predit qu'il ne vivroit que co. ans.

 $\mathbf{D}_{3}$ 

Toutes les personnes de qualité le regrette. rent . il avoit enrichi ses Domestiques . & laissoit de grands biens, mais chargez de beaucoup de dettes. Comme il n'avoit point d'enfans, ses depences excessives en étoient plus excusables. & le Comte de Montgommery son frere n'avoit pas sujet de se plaindre. Outre ce qui restoit de fonds toutes dettes payées, il trouvoit quantité de pierreries, de vaisselle d'argent, & de meubles. Et comme il fut chargé du foin de la veuve, qui n'étoit pas ca-

De Philippe Comte de Mont. gommery.

pable de se conduire elle-même, il eut auffi la jouissance de son bien tant qu'elle vêcut, Le Comte de Montgommery, alors Grand Chambellan , depuis Comte de Pembrake. & le Comte de Dorfet, étoient auffi Membres du Privé Conseil. Ils avoient l'un & l'autre des dons fort differens; le premier étoit trés jeune quand le Roi Jaques commença à regner. Il eut le bonheur d'être le premier, qui s'attira le regards, & les affectious du Roi par fa bonne mine, par fon adresse & par son ardeur infatigable pour la chaffe. Ce ou'il scût fi bien menager qu'en peu de temps, il passa pour Favori. En moins de deux ansil fut fait Gentilhomme de la Chambre, & Comte de Montgommery. Ce qui ne fut pas desavantageux au Roi. Outre que ce jeune Seigneur recevoit les bienfaits de S. M. avec plus de retenuë, & de moderation qu'aucun autre qui lui ait succedé, il étoit estimé generalement de tout le monde, comme fils, & frere des Comtes de Pembroke.

Sa plus grande passion étoit de se bien connoître en chevaux, & en chiens, pour se faire aimer

aimer de son Maître; & de passer pour genes reux . & pour honête homme, ce qui lui fit beaucoup d'amis, & ne lui laissa pas un ennemi. Il ne fut pas longtemps dans cette fituation, que Robert Carr, Ecossois parut à la Cour. & fur d'abord declaré Favori. Il ne s'appercût pas plûtôt de l'affection du Roi pour ce nouveau venu, qu'il lui quitta la place sans aucun murmure, & fans la moindre apparence de mécontentement. Rare moderation ! qui ne procedoit apparemment que de son extreme passion pour les plaisirs de la chasse qui lui faifoit negliger tout le reste. Le Roi lui en fût fi bon gré, qu'il en eut plus d'estime pour lui tout le temps de sa vie, & qu'à l'heure de sa mort, il le recommanda à Charles son fils, comme un homme sur la probité, & fidelité duquel il pouvoit se reposer. On verra néanmoins dans la fuitte que fa fermeté n'étoit pas à l'épreuve d'une violente tempête.

Edward Comte de Dorfet étoit le plus jeune prede deux freres, & petit fils du Grand Threfo
rier Backburft, qui fut fait Contre de Dorfet au
commencement du Regne de Jaques I. Buckburft avoit furvécu son fils, & avoit pris beaucoup de soin & de plaisir à donner une belle
éducation à son petit fils. Il iui avoit laissé
une fortune assez considerable pour un Cadet,
& lui avoit procuré un mariage avantageux.
Edward étoit bien fait & de bonne grace. Il
avoit l'esprit agreable, brillant, & sublime.
Il sçavoit beaucoup, & parsoit bien, & avec
ces riches taleus, il ne pouvoit manquer de
reissifir. Il se laissoit alter aux vices, qui re-

gnoient de son temps, & n'avoit pas affez de resolution pour y relister. En un mot il ne resusoit à ses passions aucuns des plaisirs qui pou-

voient les fatisfaire.

Ses intrigues lui susciterent une querelle facheuse avec un jeune Seigneur d'Ecosse, nomme Bruce, pour un sujet assez leger. Ils passerent tous deux en Flandres accompagnez seulement de deux Chirurgiens, qui devoient se tenir à une certaine distance, sans en partie; qu'ils n'en eussent vit tomber un des deux. Ils se battirent sous les murailles d'Anvers. Bruce fut tut se l'ur la place, & le Chevalier Edoüard, qui portoit alors le nom de Sackeville, se retira dans un Monastere voissen. Ce malheureux accident lui donna beaucoup de chagrin. Mais il ne fut pas capable d'arrêter la violence de sa passion, même pour la personne qui l'avoit engazé dans une entreprise si persilence.

Son frere, comme ainé, herita des biens, & de la dignité de son ayeul. Mais dans le peu d'années qu'il en jouit, il dissipa par ses excessives depenses, tout le bien qui lui étoit échû. Enforte qu'étant mort fans enfans mâles, il laissa la dignité toute nue au Chevalier Sackeville, & ne lui laissa rien pour la soûtenir, ce qui lui fit essuyer beaucoup de difficultez. Neanmoins toutes ses bonnes qualitez, & la grande reputation qu'il s'étoit acquise dans la Chambre des Communes, & depuis dans la Chambre des Pairs, où il étoit entré en qualité de Cointe de Dorfet, porterent le Roi Jaques à le faire membre de son Conseil Privé. Il avoit l'esprit naturellement vif, & penetrant, kame grande & genereu-

fe, & il auroit été trés-habile homme pour les affaires, s'il avoit pû refister à ses inclinations vicieuses, & si sa fortune trop bornée ne lui avoit pas donné trop d'inquietude, & de

chagrin.

41

Les Comtes de Carlifle, & de Holland avoient encore beaucoup d'autorité dans le Conseil, & une grande reputation à la Cour. C'étoient deux des plus accomplis Courtifans qu'il y cût dans les Cours de tous les autres Princes de l'Europe. Ils avoient acquis une parfaite connoissance des affaires du Royaume, & étoient versez dans les affaires étrangeres plus qu'au-

cun autre du Confeil.

Le premier étoit d'une famille noble d'E- Du cosse, & vint en Angleterre avec le Roi Ja- Comte ques I. sans aucune autre distinction que celle life. d'un jeune Gentilhomme, qui avoit eu une très bonne éducation en France, & qui avoit fait un grand progrès dans l'étude des humanitez. Sa conversation divertissoit le Roi qui aimoit les belles lettres. Il gagna ses bonnes graces par ses manieres engageantes, & par son affiduité : & se rendit agreable à ceux de la nation dont il recherchoit l'amitié, & la familiarité, plus que de ceux de son Païs. Il en ressentit bien-tôt les effets. Le Roi le fit Genfilhomme de sa Chambre & Vicomte de Doneaster. Et par la mediation de S. M. il obtint en mariage la fille & heritiere de Lord Denny. qui possedoit de grands biens en fonds, dont un fils, qu'il eut de cette Dame, a joui fort longtemps, comme heritier de sa mere.

Il fut fait ensuitte Grand Maître de la Garderobe, Comte, & Chevalier de la Jarretie-D.c

## HIST: DES GUERRES

re. Il épousa en secondes noces la fille du Comte de Northumberland, sans autre consentement ni participation du Pere, sinon qu'il voulut bien recevoir leurs visites après leur mariage. Comme son credit auprès du Roi lui tenoit lieu de tout, il se soucioir peu des autres, & se contentoit de vivre en bonne intelligence avec les Favoris, sans aucune liaison d'amité?

Il n'aimoit l'argent que pour la magnificence, & quand il n'en avoit pas asse, il aimoit mieux se contenir, que d'en emprunter à personne. Aucun ne faisoit autant de depense que lui, pour sa table, & pour ses habits. Si quelqu'autre maniere de vivre lui avoit paru plus agreable, & meriter mieux son application, il l'auroit embrassée volontiers. Mais les affaires le degoutoient par le grand nombre de Concurrens, & par la difficulté d'y conser-

ver la droiture, & l'innocence.

Dans le termps qu'il voyoit la nuë s'épaiffir du côté de l'Écoffe, & l'orage prêt à tomber sur les deux Royaumes, il mourut avec toute la tranquilité, que l'on auroit du attender d'un homme de la plus rigide vertu, & avec aussi peu d'apprehension de la mort, que s'il l'avoit attendue tous les jours de sa vie. Il laissi la reputation d'un galand homme, & d'un parfait Courtisan, après avoir dissippé 400000. 1. sterl. des bien faits du Roi: sans laisse une maison, ni un arpent de terre à ces heritiers pour les engager à se souvenir de lui.

Le Comte de Holland étoit d'une famille noble d'Angleterre, dont la reputation ne lui fut pas fort avantageuse, quoi que son frere ainé fut fût Comte de Warwick, & un autre Comte de Nieuport, tous deux très riches. Après avoir fair quelque sejour en France, il prit le parti des Armes, & alla servir en Hollande comme Volontaire. A la sin de la seconde, ou troisséme Campagne, il vint en Angletetre pour rendre visite à ses amis, & pour voir la Cour, dans le temps que le Duc de Buckingham commençoit d'entrer en faveur. Il se sit aimer du Duc en sort peude temps. Mais il s'accommodoit mieux du Comte de Carlisse, qu'il trouvoir plus conforme à son humer. & à son temperament, & dont la generosité lui sembloit plus propre à favoriser ses desseins, & à avancer sa fortume.

Comme il étoit bien fait, engageant, & de contrée à la Cour, & dans les bonnes graces du Roi Jaques. Ce qui lui fit perdre le desseince la Cour, et dans les bonnes graces du Roi Jaques. Ce qui lui fit perdre le desseince le métier de la Guerre. Il n'oublioit rien pour se rendre recommendable auprès du Duc, & pour gagner sa confiance. Il ne vouloit recevoir aucune grace, nifaveur que de sa main, ni ressentie, que de sa main, ni resseint de Roi: se raisant une gloire de passer pour la creature, quoi qu'ami du comme de Carlisse. Et il ressist à heureussement, que S. M. n'est pas plutôt élevé le Duc, que le Ducéleva le Comte de Holland.

Il lui fit d'abord épouser la fille & heritière de Cope, qui possedoit de grands biens, & entrautres la maison de Kinsington, dont is fut fait Baron peu de temps après. Le Due avoit tant de consiance en lui, qu'il engagea D 6 , qu'il engagea

le Roi à le mettre auprès du Prince de Galles , en qualité de Valet de Chambre, quoi qu'alors il n'eût sujet d'esperer aucune part en sa faveur, & en la protection de S. A. Il fut fait alors Comte de Holland, Capitaine des Gardes, Chevalier de la Jarretiere, & membre du Privé Conseil. Il fut envoyé le premier Ambassadeur en France, pour traitter du Mariage de la Reine. Et quand le Ducalla faire une descente dans l'Ile de Ré, il lui confia le commandement du corps d'Armée destiné pour le secourir.

Il étoit en cette posture, lors que le Duc fut tué. Et comme il étoit estimé. & favorisé de la Reine, il fit tout son possible pour lui être utile, & pour acquerir sa confiance. Dans cette vuë il fit une guerre continuelle au Comte de Portland, Grand Threforier, & à tous ceux qui n'étoient pas agreables à la Reine, & qui s'opposoient l'accroissement de son autorité. Sous cette protection il recevoit tous les jours des nouveaux bien-faits du Roi, & se maintint à la Cour dans cet état florissant, tant que le calme y regna. Mais la tempête qui survint, le fit tomber de ce hant degré d'honneur dans une trifte condition , dont nous n'aurons que de trop frequentes occafions de parler dans la fuitte.

le Chelean

· Les deux Secretaires d'Etat, dont les foncdeux Se- tions ne confistoient alors qu'à faire les depecretaires ches de ce qui avoit été resolu dans les Conseils, étoient le Chevalier Jean Coke, qui fut pourvu de cette office après la mort du Che-Valier Albert Moreton. Et Dudley Carleton . qui fut mis en la place de Lord Comway, in-

сара-

capable de cet exercice par son âge, & par valler son ignorance, ce qui avoit fait dire agreablement au Roi Jaques I. que "Stenny \* lui son. " avoit donné deux Officiers qui lui étoeint \* Le " fort propres , un Secretaire d'Etat qui ne Duc de " sevoit lire ni écrire , & un Gentilhomme Buch de la Savoit lire ni écrire , & un Gentilhomme Buch de la Chambre qui ne pouvoit noûer ses aix king, guillettes , voulant parler de Mr. Clark ham.

qui n'avoit qu'une main.

Le premier de ces deux Secretaires étoit sans éducation & d'un trés mediocre genie. Il avoit appris quelque Latin dans l'Université de Cambridge, & s'étoit retiré à la Campagne. ou il avoit vécu en simple Gentilhomme jusques à l'âge de 50. ans. Sur sa reputation d'avoir quelque industrie, & d'aimer le travail, on lui donna un emploi affez penible dans PAmirauté, dont il s'acquitta bien. Depuis il fut Maître des Requêtes, & enfin Secretaire d'Etat. Il avoit de bonnes qualitez. fans aucun vice-dominant, fi l'on excepte l'avarice. Sa longue experience l'avoit instruit du gouvernement, & des affaires d'Angleter-Mais il ignoroit absolument les affaires étrangeres, & l'interêt commun des Princes Chrétiens.

Le Chevalier Dudley Carleton au contraire étoit trés bien instruit des affaires étrangeres, & de l'Etat des autres Princes. Mais il n'avoit aucune connoissance du gouvernement, des Loix, & des costumes de son propre Pais, ni de l'humeur du peuple. Apres avoir fait se études à Oxford; il fit un voyage en Frânce, ou peu de temps après, il su sait Secretaire du Chevalier Hemy Nevil, qui y étoit A7 Am-

Ambassadeur. A son retour en Angleterreil fur envoyé Ambassadeur à Venise, ou il resida plusseurs années en asse venise, ou il resida plusseurs envoyé Ambassadeur en Hollande, dans le temps du Synode de Dordreib, qui sit naître beaucoup plus de disputes, & plus importantes, que celles qu'il devoit rerminer. On pretend que cet Ambassadeur n'est pas toute la droiture qu'il devoit avoir en cette occasson, que par les impressons qu'il sit dans l'esprit du Roi Jaques, & par lui même, il fit tout ce qu'il pôt pour abbatte le parti le plus savant, & mettre l'autre en credit & en autorité. Ce qui a produit les suites sunesseurous les suites sunes sensentes en credit & en autorité. Ce qui a produit les suites sunes sensentes en credit & en autorité. Ce qui a produit les suites sunes sensentes en credit & en autorité. Ce qui a produit les suites sunes sensentes en credit & en autorité. Ce qui a produit les suites sunes sensentes en credit & en autorité.

Il fut envoyé une seconde fois Ambassadeur extraordinaire en Hollande, après la mort du Roi laques. Ce fut le dernier qui eut seance . & voix deliberative dans l'Assemblée des Etats Generaux, en sa qualité d'Ambassadeur: quoi que la Couronne d'Angleterre eut été en possession de ce Privilege pendant une partie du Regne d'Elizabeth, & pendant tout le Regne du Roi Jaques I. jusques à ce moment là. Ce qui fournit un nouveau fujet de murmurer contre la restitution des Villes de la Breil, & de Flessingue, que le Roi laques avoit faite quelques années auparavant, fans laquelle on ne croyoit pas que les Etats enf. fent ofé priver la Couronne d'Angleterre d'un droit dont elle avoit joûi si longtemps, & st. paisiblement en figne de puissance, & de protection. Auffi tot qu'il fut de retour de Hollande, il fut fait membre du Privé Conseil. Son élevation à la Charge de Secretaire d'Etat, & de

& de Pair de Royaume, fut le dernier ouvra-

ge du Duc de Buckingham.

Le Duc étant informé des abus qui se com-mettoient dans les promotions aux benefices cheve-Ecclesiastiques, il en confia le soin au Docteur que Land alors Eveque de Bath, & membre du Pri- Laud, & vé Conseil. Après la mort du Duc, le Roi lui de l'ac-continua la même commission, autant utile ment de & honorable à l'Eglise, qu'elle sut prejudicia- son auble à ce pauvre Evêque. Il fut presqu'en mê- torité me temps pourvû de l'Archeveché de Cantor-glife. bery, & comme il se reposoit sur sa bonne conscience, & sur la droiture de ses intentions, il esperoit s'acquitter avec succez de ces grands emplois, fans avoir recours aux artifices de la Cour, & sans autre support que sa vie exemplaire, & sa simple integrité. Mais ces mesures malprises dans un temps si corrompu, l'exposerent à un torrent d'adversitez, & de miseres, comme nous le verrons dans la fuitte de cette histoire, où nous parlerons plus amplement du merite rare, & des vertus extraordinaires de ce Prelat.

le croi en avoir dit assez pour faire connoître le caractere de ceux qui étoient dans les principaux emplois, & l'état de la Cour, & du Royaume, dans le temps que le Duc de Buckingham fut affassiné. Si l'on fait presentement une serieuse attention sur l'humeur & la genie de ceux qui avoient le plus d'autorité à la Cour & dans le Confeil, on comprendra fans peine, que les desseins du Duc ne devoient pas être continuez avec la mêmechaleur qu'il les avoit commencez. Que plufieurs, qui d'eux mêmes n'étoient pas favorifez de . .

de la fortune, ne pensoient qu'à s'enrichir, ou à satisfaire leurs passions dereglées, sans autre vûc pour le public que d'y conserver le repos pendant leur vie. Que les autres plus affectionnez pour leur patrie travailloient par leurs affections, & par leurs conseils à maintenir l'état au dedans par une bonne paix, & par le retablissement du commerce, qui seroient agreables au peuple, & qui rempliroient les coffres du Roi , plûtôt que de vouloir l'élargir par la continuation d'une Guerre qu'ils delesperoient de pouvoir soutenir, & dont les consequences étoient à craindre. Et que tous ensemble s'unissoient en ce point de conseiller au Roi de finir promptement la Guerre contre les deux Couronnes de France & d'Espagne.

Paix faite avec les deux Cousonnes.

En effet le Roi se conformant à leurs avis conclud la paix à des conditions plus avantageuses, & en moins de temps qu'on n'auroit ofé l'esperer. Et après quelques mouvemens d'un peuple inquiet, quelques attaques fur les prerogatives du Parlement, & sur la maniere de le dissoudre, & quelques traverses dans le cours du Negoce, on vid regner pendant 10. ans par tout le Royaume un si heureux accord, que jamais nation n'a joüi d'une Paix fi tranquile, & d'une abondance fi generale. Ce qui étoit d'autant plus sensible en Angleterre que l'on fortoit d'une Guerre sanglante contre deux Puissances formidables . & que l'exemple de l'horrible desolation . que les Armes du Roi de Suéde portoient dans toute l'Allemagne, avoit effrayé le peuple, par la crainte d'un pareil traittement. Il faut presentement revenir au principal de nôtre histoire.

La Proclamation qui fut faite lors de la dif- Les Solution du dernier Parlement, & qui fut in- mauvais terpretée, dans le public, comme une deffen- la Profe à qui que ce fut, de parler de telles affemblées clamaà l'avenir, produifit de très mauvais effets. tion fal-Elle affligeoit un grand nombre de gens de telors de bien, qui ne croyoient que trop aisement les la cassa. discours que quelques uns, par des voyes dernier fecretes, repandoient dans le public, ,, qu'il Pale-,, y avoit un dessein formé de changer le Gou-ment, " vernement dans l'Eglise, & dans l'Etat, & , qu'il n'en falloit pas un exemple plus con-, vaincant que cette declaration, qui, sui-, vant l'interpretation qu'on lui avoit don-, née, ne laissoit plus aucune esperance d'avoir des Parlemens. Les plus mechans & principalement ceux qui n'étoient pas soûmis aux Juges ordinaires, la regardoient comme un affranchissement qui les mettoit en liberté de tout faire, & de s'abandonner à toutes fortes de licences, sans aucune crainte du chatiment. Ceux mêmes qui avoient moins de panchant au mal, ne se conduisoient plus avec la même circonspection, & s'accoutumoient insensiblement à croire qu'il n'y avoit point de crime, où il n'y avoit point de punition. On fit des reglemens d'Etat pour suppleer aux Loix ordinaires. On leva des droits Projets par Tonneau, & sur le Poids, & d'autres de tou-taxes sur les Marchandises par ordre du Conseil, sottes. dont l'établissement avoit été positivement refusé par un Acte du dernier Parlement. On y ajoûta de nouvelles impositions sur le Commerce. On fit revivre & executer rigoureufement les loix abolies. Et l'on fit compren-

prendre aux Sujets que c'est une manvaise ecconomie de reserver trop étroitement ce qu'ils ont, pour mettre le Roi dans la necessité d'exiger avec rigueur ce qu'il pretend lui appartenir.

Celui de Cheva knie.

Par cette manvaise prattique le Roi tira de grandes fommes de toutes les personnes de qualité. & fit payer ceux d'une mediocre condition par tout le Royaume, far le même pied que les Chevaliers. On fit toutes fortes de projets, les uns ridicules, les autres scandaleux, & tous insupportables. Le Roi n'en eut presque pour sa part que les murmures, & les reproches du public, & d'autres en eurent le profit. De 200000. l. sterl. exigez des fujets, à peine il en eut 1500. l. Pour reparer le dommage que la Couronne souffroit par l'a-Celui de lienation de ses Domaines, & par les grosses

faire rewivee les Anciens reg!emens pour les Forêts.

pensions dont elle étoit chargée, on fit renaître des Anciens Reglemens pour les forêts, afin d'avoir pretexte d'imposer, & d'exigen des Amendes. Cette charge tomboit principalement fur les perfonnes les plus diftinguées, qui se croyoient exemptes de ces sortes d'oppressions, & qui étoient plus capables de s'en souvenir un jour , & d'en faire paroître du ressentiment. Enfin, pour se faire une source inepuisable, & un perpetuel secours en toutes

Celui de occasions, on dressa dans le Conseil un Acte Schip. en forme de Loi, qui fut envoyé aux Cherifs money de toutes les Comtez d'Angleterre, avec orou taxe dre de se pourvoir de chacun un Navire de d'argent au lieu Guerre pour le service du Roi, & de l'envode Nayer tout prêt, & en bon état au jour, & au Vices. lieu qui leur étoient marquez. Mais avec

cet

cet Acte on leur envoya des instructions particulieres de lever une somme d'argent sur chaque Comté, au lieu de Navires, & d'en faire la remise au Thresorier de l'Amirauté, pour l'usage du Roi, leur prescrivant la procedure qu'ils devoient tenir contre ceux qui refuseroient de payer. Cette taxe fut nommée Shipmoney , c'eft à dire taxe en argent au lieu de Navires: terme dont on a conservé longtemps la memoire dans ce Royaume. Il en revint 200000. I. sterl. aux coffres du Roi, & ce fut le seul projet dont il tira le profit. La taxe fut payée pendant 4. années de fuitte, & fur le refus d'un Gentilhomme nommé Hambden, de payer 20. ou 30. chelins pour sa part. la contestation en fut portée & solennellement agitée devant tous les Juges d'Angleterre, en la Chambre de l'Echiquier: & la taxe confirmée, & declarée legitime au profit du Roi, à la pluralité des voix. Ce jugement fut plus avantageux, & donna plus de credit au Gentilhomme, qu'il ne fut utile pour le service de S. M.

Pour affermir ces moyens extraordinaires, pour la sureté de ceux qui étoient employez à les executer, & pour prevenir les oppositions, que l'on y pourroit former, le Conseil, & la Chambre Etoillée donnerent à leur jurisdution beaucoup plus d'étendué qu'elle n'avoit. Le Conseil faisoit la Loi, & determinoit le Droit. La Chambre Etoillée saisoit apporter l'argent à la Thresorie. Le Conseil commandoit, ou dessendie qu'elle par les Proefamations, ce qui n'étoit ni commandé, ni dessendupar les Loix. Et la Chambre Etoil-

lée punissoit par amendes, & par emprisonnement la contravention, & la desobeissance à ces mêmes Proclamations. On punissoit severement le manque de respect pour ces sortes d'actes, & pour ceux qui en étoient les auteurs, & les Anciens Droits établis avec \* tant de sagesse de prudence pour la sureté des peuples, ne furent jamais plus en danger d'être renverse.

Je ne puis m'empêcher de dire que ces taxes extraordinaires, & les procedures que l'on tint pour les faire payer, étoient contre les regles de la politique, & rumoient le dessein que l'on se proposoit de rendre service à sa Majesté. Si la taxe d'argent au lieu de Navires, avoit été bien menagée, elle n'auroit pas trouvé de refistance. Avant le jugement rendu contre Hambden, on trouvoit d'autant plus de plaisir à contribuer au service du Roi, & à lui donner quelques temoignages d'affection. qu'on le faisoit sans y être forcé. Les uns se , persuadoient que la taxe étoit fondée sur la necessité, & par consequent sur la Justice ; les autres qu'il est important de ne pas refuser ; lors qu'il en coûte peu de chose, & tous ensemble se reposoient sur la protection de la loi, lors qu'ils ne voudroient plus payer. quand ils scurent que la demande en avoit été faite en justice, & que les Juges, qui par leur ferment doivent être les Protecteurs de la Loi. l'avoient declarée un Droit legitime au profit de

<sup>\*</sup> La Chambre Etoillée étoit une Chambre de Justice extraordinaire qui sut abolie sous la Regne de Charles I.

de sa M. contre les termes de la Loi, ils se virent privez de la satisfaction d'être bons, & soumis aux volontez du Roi, sans y être contraints. Ils ne regarderent pas cette affaire comme celle d'un particulier, mais comme celle de toute la nation en general; personne ne pouvant plus s'affurer de rien posseder en propre, n'ayant plus la loi pour tître. Quand la taxe fut resoluë dans le Conseil, les fuiets supposerent une occasion pressante & imprevue, ils la regarderent comme un cas fingulier, qui ne tireroit pas à consequence. & qui ne donnoit pas d'atteinte à la Loi. Il falloit pourvoir à la sureté publique, & ceder a la neceffité, qu'ils croyoient être le motif de cet acte de puissance. Mais ils ne purent fouffrir fans emotion, que dans une Cour de Justice, les Juges entrassent dans les secrets de l'Etat, & fissent passer pour loi ce qui étoit contrelaloi. Un jugement qui renfermoit en soi la disposition de tous les biens des particuliers, leur faisoit tout apprehender de la part de ceux qui en étoient les Auteurs.

Le Conseil meritoit les reproches de public, & les Juges, dont la droiture est seule capable de maintenir les Loit dans leur vigueur, se couvroient d'infamie, par une conduite si opposée à leur engagement, & au devoir de leurs Charges. Il est certain que le dereglement de la Chambre des Communes dans le prochain Parlement, ne provenoit que du mepris des Loix, & que ce mepris ne provenoit que du jugement contre Hambden. Que la Chambre des Pairs ne tomba dans le même desordre, que par mepris pour les "juges ordinaires, qu'elle confideroit auparavant comme les fideles interpretes des loix, & comme des Guides qui la conduifoient par leurs avis, & par leurs exemples. Les Seigneurs ne confultoient plus ces Oracles qui avoient perdu leur credit, & ils se croyoient excusables de ne pas suivre la costume de leurs Predecesseurs, qui en établissant, ou changeant les loix, & en rendant leurs jugemens, prenoient todjours l'avis de ces sages Juriconssuites. En un mot ils ne faifoient pas de servagie d'user de la même licence, que les Juges avoient fait passer pour une Loi.

Il cfi digne d'observation que dans les premiers temps, ou la Prorogative Royale étoit
à son plus haut point, jamais aucune Cour de
Judice n'affisioit aux Aétes de Puissance; que
rarement on y appelloit un Juge, ou un Avocat quelque reputation qu'il cêt, le Roi connoissant trop de quelle importance il étoit de
leur conserver le respect, & la veneration du
peuple. Et si quelques fois un Juge, ou un
Avocat y étoit appellé, la loi preservoit toûjours le peuple contre les usurpations de la
Prerogative. Et le Roi ne soustion jamais,
tant que la Loi, & les Juges étoient regardez
par les sujets comme un Azile pour leur libetté.

On peut encore pousser plus loin cette reflexion sur la maniere de proceder dans les cas extraordinaires. Lors que les Princes accordent des graces, & des honneurs à leurs sujets, il leur est avantageux de le faire publiquement, & avec le plus d'éclat qu'il est possible. Ils doivent même est augmenter le prix soit en y ajoûajoûtant, foit en les accompagnant de paroles agreables, qui font reçûes comme de nouveaux bienfaits. Mais dans les jugemens où il échoit punition, ou censure, sur tout dans des cas inufitez, tout doit être fait le plus secretement. & avec moins de discours qu'il se peut. Dans la taxe en argent au lieu de Navires, & dans pluficurs autres affaires qui fe sont presentées au Conseil, & en la Chambre Etoillée. les discours des Juges étoient remplis d'infolences beaucoup plus outrageantes, & plus scandaleuses que les jugement mêmes. La harangue du Chevalier Finch dans la Chambre de 1'Echiquier rendit cette taxe plus odicuse, & plus formidable, que tous les ordres du Confeil , & toutes les rigueurs des Cherifs d'Angleterre. La plûpart de ceux qui avoient payé s'applaudissoient en eux-mêmes de voir punir les autres, qui n'avoient pas fait comme eux. Mais leur joye fut bien-tôt finie quand ils comprirent, par les raisonnemens du Chevalier Fineb, que la condamnation les regardoit auffi bien que Hambden, & qu'ils v étoient également intereffer.

Plusieurs personnes sages, qui avoient été fort saissaires de la justice, & de la necessité de certains jugemens, sont neanmoins sorties, extremement offensées & scandalisées des motifs, des raisonnemens, & des expressions de ceux qui infligeoient les censures; se voyant dans un peril evident de tomber dans le même cas, par les inductions qu'ils tiroient de ces mauvais discours, dans le temps qu'ils crovoient n'être que simples spectateurs.

Ceux qui examineront les Regitres du Confeil

seil de la feuë Reine Elizabeth, y trouvetont d'aussi grands exemples de pouvoir & de souveraineté sur la liberté, & sur les biens des fuiets, qu'il y en ait eu depuis ce temps là. Cependant les procedures étoient conduites avec tant d'adresse, d'ordre, & de gravité ; les regles fixes, courtes, & severes que l'on y avoit établies, étoient si ponctuellement & fi secretement executées, que le public en étoit beaucoup moins scandalise, & que la personne condamnée ne ressentoit que le poids de son jugement, sans ressentir la mauvaise humeur, & l'affectation des Juges. Mais depuis que le Conseil a negligé des Regles si sages, & si bien concertées; depuis que les contestations ont été rendues publiques, & debatues en la presence de la partie interessée. depuis que l'on a decouvert la passion des Juges, le desordre dans leurs deliberations , le peu de gravité dans leurs decisions, on n'a plus eu le même respect ni pour leurs personnes, ni pour leurs procedures. Quoi qu'on pousse dire, pour justifier cette conduite, que dans ces occasions extraordinaires, il y a necessité de punir, & de convaincre le public des motifs qui ont determiné les Juges, il est certain, que le mal est beaucoup plus grands, que l'avantage, qui en resulte. Et qu'il seroit plus à propos que les raisons des Juges, qui bien souvent ne sont pas celles du jugement, fussent inserées en peu de mots dans le jugement même, que d'être étendues dans les difcours des Cenfeurs.

Ces erreurs ne doivent pas tant être imputées à la Cour, qu'à la lâche complaisance des gens gens de Loi, qui ne devoient pas deshonorer leur profession, par une conduite qui leur attiroit les reproches, & la haine du public. Il y avoit alors deux personnes de cette profestion qui furent la principale cause de ces defordres. M. Nov Procureur General, & le Chevalier Jean Finch, auparavant Chef de Justice du Commun Plaidové, & en ce tempslà Garde du Grand Sceau d'Angleterre. Tous deux d'un caractere fort différent, l'un ne connoissant point le Genie de la Cour, & ne s'en mettant pas en peine; l'autre le connoiffant parfaitement, & y appliquant tous fes foins.

Le premier fut fait Procureur General fur Du Pres sa reputation de doctrine, & d'habilité. Il curem n'accepta cette place que par importunité de Noya la Cour, quoi que d'autres la follicitassent avec empressement, comme une charge fort lucrative. Il affectoit une gravité qui le rendoit incapable de flatter les autres, mais comme il avoit aussi beaucoup d'orgueil, & de presomption, il aimoit à être flatté, au delà de ce qu'on peut s'imaginer. De sorte que ceux qui avoient le gouvernement des affaires publiques, ne manquoient pas d'admirer ses belles qualitez, & d'exalter la grandeur de son Genie. Par cé moyen ils en tiroient tout le service qu'ils vouloient, & en faisoient un instrument pour tous leurs desseins. Il crut qu'il ne pouvoit pas donner une preuve plus evidente qu'il excelloit dans la science des Loix, qu'en faisant une loi, qui parût extraordinaire à tous les autres. Ce fut lui qui inventa & qui forma le projet odieux de l'Impôt sur le Savon, & qui écri-Tome I. vit

98

vit de sa main l'acte du Ship-money, ou de la taxe pour les Navires: deux monumens qui rendront sa memoire immortelle.

Du Chevalier C Iean C Finch.

Le Chevalier Jean Finch avoit beaucoup de ce qui manquoit à l'autre, & n'avoit rien de ce que l'autre avoit. Il avoit vécu d'abord sans emploi, dans une fortune mediocre. Il avoit un grand fonds d'esprit, & de bon sens; mais peu de connoissance dans la profession, où il s'étoit engagé pour son avancement. Comme il n'ignoroit pas les intentions de la Cour, & n'avoit pas la reputation de les diriger, ni reformer, & voulant se servir de son talent, il reprit l'affaire de la taxe pour les Navires, en l'état où Noy l'avoit laissée: & la porta fi hautement lors qu'il étoit un des Juges, que peu s'en fallut qu'elle ne causat sa perte. Dans cette entreprise il eut assez de pouvoir sur l'esprit des autres, pour les faire consentir à un jugement, dont ils eurent tout lieu de se repentir. Il faut ajoûter à cela, la Declaration qu'il fit depuis, étant Garde du Grand Sceau d'Angleterre, qui n'avoit aucune autre apparence de justice, qu'un ordre du Conseil. , Que tant qu'il seroit Garde du . Grand Sceau, personne ne devoit avoir la , hardiesse de contredire ses ordres, & que , la sagesse du Conseil lui seroit toujours un , affez bon garand de tous les Decrets qu'il " feroit.

Heureux temps avant le long Parlement. Il faut pourtant avoüer que dans les temps mêmes, où l'on exerçoit ces exactions fur le peuple, c'eft-à-dire, depuis la diffoiution du Parlement affemblé en la 4 année du Regne de Charles I. Jusques au commencement de ce-

lui

lui qui dura plus de 12. ans, ce Royaume jouissoit d'un bonheur, & d'un repos, qui excitoient la jalousie de tous les autres Princes Chrétiennes, & dont aucune nation n'a ja-

mais joui fi long temps.

Je n'en excepte point les Regnes d'Elizabeth Compa & de Jaques I. Celui de la Reine Elizabeth, rez avec qui nous paroît si florissant dans les histoires, les tems du Rea été traversé par les frayeurs d'un change que d'Ement entier dans la Religion; par quelques lizabeth, entreprises de ceux qui se persuadoient que la Reformation n'étoit pas assez avancée. Par le poids, & les inquietudes d'un longue Guerre, qui a duré pendanttout ce Regne. Par un acte sanguinaire & fletrissant sur lavie d'une Reine voifine & alliée. Et par une continuelle crainte de l'avenir, ni ayant point de successeur à la Couronne, du moins qui fut re-

connu pour tel. La tranquillité du Regne de Jaques I. étoit Avec troublée par le mêlange avec une nation étran- ceux de gere, que l'on haissoit autresois ; par la sutetion à un Prince Ecossois dont on ne connoisfoit ni l'humeur, ni les inclinations; par la decouverte de la plus horrible conspiration . qui ait jamais été entreprise; par les besoins de la Couronne, & les calamitez du peuple; par l'ablence du Prince en Espagne, & par la crainte qu'il ne voulût pas épouser l'Infante. A quoi l'on peut ajoûter la prosperité des Royaumes voifins, qui empêchoit de ressentir fon propre bonheur ; rien n'étant plus capable de nous faire gouter les douceurs de la felicité, que l'opposition que l'on en fait aux

Mais

miseres d'autrui.

Mais dans les temps dont nous parlons, les autres Etats étoient dans la confusion, & quelques uns presque detruits par les fureurs de la Guerre. Ceux qui par des motifs d'ambition, s'étoient engagez dans des querelles avec leurs voisins, trembloient à la vue des guerres civiles qui desoloient les autres Etats. Pendant que nos trois Royaumes étoient regardez comme les païs les plus delicieux du monde. L'Ecosse jouissoit d'une profonde Paix ; les dissentions particulieres y étoient étouffées par la crainte de la justice publique, & l'abondance v regnoit, exempte de toute haine, & de toute rebellion. L'Irlande autrefois confumoit ce qu'elle pouvoit produire, & ce que l'Angleterre lui fournissoit, pour se conserver la reputation d'un bon & sage gouvernement, qui fubfistoit par lui même, & qui faisoit sublister un autre Royaume, au lieu que dans l'intervalle des deux Parlemens, elle fournissoit à la Couronne 40. ou 10000. 1. sterl tous les ans, outre le profit que le peuple d'Angleterre tiroit du commerce de ce Royaume. Que les Arts & les sciences y sleurissoient, & que la Nation commencant à se civiliser devenoit un des jovaux les plus brillans de la Couronne Royale.

L'Angleterre possedoit les avantages de son propre climat, la Cour étoit dans l'abondance, ou plûtôt dans l'excez, & dans le luxe, qui en sont les suites ordinaires. La campagne étoit riche, & les habitans jouissoient tranquilement de leurs biens. Des hommes extraordinaires par leur doctrine & par leur pieté, faisoient fleurir l'Eglise. La Religion faisoit plus de progrez contre l'Eglise Romaihe qu'elle n'avoit fait depuis le commencement de la Reformation, par un grand nombre d'excellens ouvrages, & sur tout par ceux du dernier Archevêque de Cantorbery, & de Mr. Chillingworth. L'Angleterre étoit le centre du commerce de toute la Chrêtienté : les Marchands étrangers avoient moins d'effets chez eux, que dans les Magazins de ce Royaume. La Flotte du Roi étoit nombreuse, & formidable. Le renom de sa grandeur, & de sa puissance faisoit plus de bruit dans les Cours des Princes voisins, que n'a jamais fait celle de ses Predecesseurs. Sa severité qui le faisoit moins aimer au dedans, le faisoit plus craindre au dehors ; le pouvoir des Princes étant plus reveré par les voifins, que leur justice. Et c'est une consideration qui peut rendre plus supportables les procedures du Conseil. Enfin pour comble de benediction, les peuples vivoient sous la protection d'un Roi de la pieté la plus exemplaire, de la plus grande fobrieté & chasteté, qu'aucun Prince de son temps, & qui avoit trouvé le secret de concilier l'Empire avec la liberté.

Mais les peuples n'étoient point sensibles à leur propre bonheur, ils n'en connoissoient ni le prix, ni l'etenduë. Par un étrange renversement d'esprit, ils ne travailloient qu'à se rendre malheureux. Ce qu'ils appelloient la violation d'une loi, leur caussoit plus de troubles, & d'inquietude, que l'observation de toutes les autres ne leur donnoit de plaifir. Ils n'imputoient jamais l'augmentation de leurs biens à la sagesse de la Cour, & ils regardoient le moindre impèt comme une E 3 Tiran-

Tirannie du Gouvernement. L'excez, l'oifveté, la luxure regnoient à la Cour ; l'orgueuil, les mutineries, & le mecontentement à la Campagne. Les defauts de quelques Docteurs, faisoient mepriser la doctrine. On murmuroit contre l'accroissement des honneurs de l'Eglise, sans prendre garde à l'accroissement de la Pieté, quoi qu'il ne fut pas moins visible. On applaudissoit plus à l'indiscretion, & à l'extravagance d'un Sermon fait à White-Hall, qu'à cent Sermons capables de corriger les mœurs, & d'exciter la devotion.

Le premier voyage du Roi en Ecol. fe pour être Couronné,

Le Roi jouissant d'une si grande tranquilité, sans craindre aucuns ennemis au dehors, ni Revoltes au dedans de son Royaume. la resolution d'aller se faire Conronner en Ecosse, d'où il étoit sorti dès l'âge de 2. ans. Et tous les Principaux Nobles d'Angleterre suivirent la Cour, à leurs propres frais, comme le Roi l'avoit fouhaitté.

Ce voyage fut fait avec toute la magnificence imaginable, les personnes de qualité furent regalées splendidement sur la Route. le Roi même voulut bien se trouver à plusieurs de ces repas, aux depens des particuliers. qui souhaittoient être honorez de sa presence. Ce qu'il avoit rarement accordé aux plus distinguez de ses sujets, & qu'il n'accorda que trop frequemment dans la suite. Lors qu'il passa par Nottingham, le Comte de Nencastle fit une regal si superbe à S. M & à toute sa Cour, qu'à peine en avoit-on vû de semblables en Angleterre.

Les premiers charges de la Cour, & les principales places de la suitte du Roi, furent

par-

partagées entre les Anglois, & les Ecossois. Et par émulations entre ces deux Nations, c'étoit à qui paroîtroit avec plus d'éclat en habits, en Chevaux, & en équipages : les Ecossois faisant tous leurs efforts pour detromper ceux qui s'imagnoient que la pauvre-

té reignoit dans leurs Pais.

Quand le Roi fut en Ecosse, les Officiers 11 y est Commensaux de sa maison, cederent par civi-receu magnisi-hité leurs fonctions, & leurs tables aux Ecos quefois qui avoient été reçûs à de pareils offices, ment. ou qui en avoient le tître par les Loix du Royaume, où la plûpart de ces premieres Charges étoient hereditaires. Les Officiers & la Noblesse d'Ecosse de leur côté, n'épargnerent rien pour bien recevoir, & traitter splendide. ment les Auglois. Le Roi paroissoit avec le même éclat à Edimbourg qu'à White Hall. Il fut couronné avec pompe & solemnité, & avec l'acclamation du peuple. Le Parlement qui étoit assemblé passa deux Actes tout prêts pour être touchez par le Sceptre Royal; ils contenoient quelques Loix pour tenir en bride le pouvoir exhorbitant de la Noblesse, qui d'abord ne fit pas éclater le ressentiment qu'elle en avoit.

Le Roi fut fort satisfait de cette reception. & l'on n'y pouvoit trouver rien à redire que l'excessive depense en sestins, & en habits: qui ne doit être attribuée qu'à l'extreme joye de ces peuples de voir leur Roi parmi eux. Et comme ils n'esperoient pas qu'il y revînt jamais, cette profusion faite une seule fois en leur vie, ne leur paroissoit pas de consequence. Cependant les dettes que les Nobles con-E 4 tracte.

tracterent pour y suvenir, les exposerent à des tentations, qui contribuerent beaucoup à allumer le feu, qui caufa, peu de temps aprés, une horrible combustion. Et les plus clairvoyans decouvrirent les desseins pernicieux, de ceux qui sembloient faire la meilleure contenance, quelque peine qu'ils prissent à les cacher. De tous les Ecossois qui faisoient le plus d'éclat à la Cour d'Angleterre, il n'y avoit que le Marquis d'Hamilton, qui eût du pouvoir dans son Pais, & la grande affection qu'il faisoit paroître pour le Roi, étoit également suspecte aux plus éclairez des deux Rovaumes. Toutes les liberalitez que le Roi, & Jaques I. son Pere avoient repandues dans l'Ecosse aux depens des Thresors, & du Revenu du Royaume d'Angleterre, n'étoient point confiderées comme faites à la Nation, en general, mais à quelques particuliers qui avoient diffippé leur Patromoine.

avoient diflippé leur l'atromoine.

Le Rois 'apperçât même, que plusseurs nobles, pour se rendre populaires, s'opposioient dans le Parlement à tout ce qui pouvoit donner quelque satisfaction à S. M. Mais comme ils n'étoient pas les plus forts, que d'ailleurs ils cachoient avec soin leur mauvaise intention, & ne faisoient aucun effort pour corrompre les autres, le Roi ne leur en fit gueres moins bonne reception à la Cour. Ils ne laiffoient pouttant pas de remarquer du changement, & l'attribuoient au credit du Marquis d'Hamilton; ce qui ne saisoit qu'augmenter le mécontentement du Roi. Et plus ils le remarquoient, plus ils prenoient de peine à en dis sudder le public. Lors que S. M. alloit à la Cour.

Chasse, & traversoit des villages, où le peuple accouroit en soule pour le voir, ils afsectoient de se tenir plus prés de sa personne, & de l'entretenir de quelques discours agreables, qu'il écostoit avec sa complaisance ordinaire; quoi qu'à la Cour il ne parlât presque jamais à eux. Et cette samiliarité apparente faisoit croire au peuple qu'ils étoient dans ses bonnes graces.

Le Roi étoit toûjours trés Religieux observateur de la bienseance dans la devotion. & de toutes les ceremonies de l'Eglise Anglicane persuadé qu'elle étoit la plus conforme à la pratique des Apôtres, & la plus propre pour l'avancement de la Religion Chrétienne, qu'aucune autre Eglise qu'il y cût au monde. Il avoit une extrême aversion pour l'Eglise Romaine, & connoissoit parfaitement les motifs de la Reformation, & la haine de cette Eglise contre ceux qui ne sont pas soumis à son autorité. Il étoit tellement prevenu contre ceux de ses Sujets en general qui étoient ennemis du gouvernement étably, qu'il les regardoit comme des seditieux, qui, sous pretexte de la conscience, qui les exemptoit de la Jurisdiction spirituelle, étoient prêts à la premiere occasion de se soustraire à l'obeissance, & à la fidelité qu'ils devoient à S. M. Il en faifoit faire une recherche fort exacte en Angleterre, & s'il y en avoit quelques uns, ils se cachoient avec beaucoup de soin. A la verité toute l'Ecosse en étoit remplie , les Evêques n'y étoient Evêques que de nom, ils étoient soumis à une Assemblée purement Presbyterienne. Il n'y avoit aucune forme Έſ

### 106 HIST: DES GUERRES

de Religion dans la pratique, ni Liturgie, ni la moindre apparence de sainteté. Le Clergé pour la plûpart, étoit corrompu. fans protection, & fans appui. Il n'y avoit de sçavans hommes que dans les Univerfitez. & particulierement dans celle d'Aberdeen. Toutes les Eglises Cathedrales y étoient negligées. Cependant la Chapelle du Roi à Ste. Croix, étoit maintenue dans le fervice exterieur, & du temps du Roi Jaques, le peuple sembloit avoir de la disposition à recevoir la Liturgie de l'Eglise Anglicane. Ce Prince le fouhaittoit avec une extreme passion ; ceux qui étoient alors de son Conseil Privé, crurent que c'étoit le but du voyage qu'il y fit quelques années avant sa mort, & que la perte arrivée justement dans ce temps là, de deux ou trois des Principaux du Païs, sur lesquels il avoit plus de confiance, empêcha le succez de son entreprise. Quoi qu'il en fût parti sans rien faire, il demeura todjours ferme dans cette refolution; mais le voyage du Prince de Galles en Espagne, les divisions qui commencoient à paroître en Angleterre, & dont il apprehendoit les suites, & les violentes procedures du Parlement, lui en firent surscoir la poursuitte jusques à un temps plus favorable. Sa vie ne fut pas affez longue pour en trouver l'occasion, & les choses demeurerent au mêmeétat.

ce qui Le Roi Charles qui, entre les autres vertus 1º p passa de son Pere, avoit herité de son zele pour la Reau sinjet ilgion, n'avoit rien plus à cœur que de rende la Li.

d'Angle. yaumes. Il y avoit tout lieu de croire qu'en fais-

faifant ce voyage en Ecosse pour son couronnement, il travailleroit serieusement, & mettroit fin à ce grand ouvrage. Le Docteur Land alors Evêque de Londres, & Doyen de la Chapelle, accompagna S. M. ce qu'il n'étoit pas obligé de faire, & s'en seroit infailli-blement excusé, si le Roi n'avoit pas eu ce dessein en vuë. Cet Eveque qui n'en fouhaittoit pas moins l'execution, prêcha dans la Chapelle du Roi, à Edimbourg: il s'étendit fort, principalement sur les avantages qui proviendroient de la conformité dans le fervice de Dieu, & dans les ceremonies de l'Eglife. Son discours fut suivi d'un applaudis-Tement general, & le peuple étoit alors dans une si bonne disposition, qu'il auroit apparemment consenti a tout ce que le Roi auroit souhaitté. Mais après une mûre deliberation. S. M. conclud qu'il n'étoit pas encore temps de pouffer cette affaire plus loin.

Il avoit passé deux ou trois Actes du Parlement qui diminuoient beaucoup l'autorité des Nobles, les Principaux & les plus irritez, n'auroient pas manqué de s'opposer à cette entreprise par la seule raison qu'elle étoit agreable à S. M. On remarquoit même cet Esprit de contradiction dans le cœur de ceux qui feignoient d'être bien intentionnez. Ce n'étoit pourtant pas là le plus grand obstacle qui l'empêcha de poursuivre son dessein: Le parti le plus contraire, & qui avoit plus d'aversion pour l'uniformité, n'étoit pas assez fort pour l'empêcher. Le malheur étoit que ceux, qui dans l'ame, auroient été fort aifes que cette affaire eut reuffi, employoient tout tout leur credit pour la traverser. Les Evêques mêmes qui y étoient les plus interessez pour l'accroissement de leur autorité, pretendoient que la matiere étoit assez importante pour n'être pas precipitée, & qu'elle meritoit plus de reflexion. El ne fut deliberée qu'en secret, il n'y assista que quelques Principaux de la Nation, avec le Roi, & l'Eveque de Londres. Et il parut affez qu'il ne falloit pas que les Anglois fussent les auteurs, & les folliciteurs de l'entreprise.

Ceux mêmes qui souhaittoient de tout leur cœur qu'il y cût une Litargie, pour établir un ordre, & une regle dans le service divin, qui approuvoient les ceremonies établies en Angleterre, qui s'y seroient soumis & les auroient prattiquées volontiers, ne crovoient pas que la Liturgie d'Angleterre telle qu'elle est dut être proposée, ni acceptée, dont ils alleguoient deux raisons sondées sur le Genie, & l'humeur de la Nation, & qu'ils avoient apprifes dans leurs frequentes conferences fur ce fujet avec les plus éclairez, depuis le premier projet du Roi Jaques.

La premiere étoit que la Liturgie d'Angleterre, quoi qu'établie avec beaucoup de fagefse, & de pieté, avoit trouvé de fortes oppofitions. Que les ceremonies avoient été recues avec plaifir par les personnes foibles, & de peu d'esprit : mais que les plus Graves, & les plus Doctes, y avoient censuré quelques particularitez, auxquelles il n'étoit pas aifé de repondre. " Que l'on y avoit inseré les , Pseaumes de l'Ancienne traduction, fi dif-, ferentes en plusieurs endroits de la nouvel" le, & bonne traduction, qu'on en pouvoit " donner heaucoup d'exemples importans » pour le sens, & la verité de l'Ecriture. Ils ajoûtoient quelque chose de semblable touchant la traduction des Epîtres, & des Evangiles, contre la lecture des livres Apocriphes, & quelques autres objections moins importantes. Ils demandoient ", qu'en dreffant une Liturgie pour leur Eglise, on reformat plusieurs articles pour la fatisfaction " des gens de bien, que l'on resoudroit aisement à s'y soumettre sous cette condition.

La feconde & principale raison étoit . que les Ecossois avoient été longtemps dans , la crainte, que ne voyant jamais le Roi , dans leur Païs, on ne voulut reduire peu à , peu le Royaume d'Ecosse, en une Province d'Angleterre, & les affujettir à ses loix . " & à son gouvernement. Que ceux qui ont , l'honneur en recommandation ne consenti-, roient jamais que l'on fit cette injure à leur , patrie. Que si la Liturgie, telle qu'on la pratique en Angleterre, leur étoit offerte. ,, elle ne feroit qu'augmenter leurs foupcons, & seroit detestée comme une premiere en-, treprise sur leurs coûtumes, & sur leurs , privileges. Au lieu que fi S. M. faisoit dref-" fer une Liturgie avec les changemens que "l'on souhaittoit, & qui n'étoient pas de , consequence, elle scroit reçue sans aucune , opposition. Cet expedient fut pousse avec tant de passion, & de vehemence, même par les Eveques, qu'il étoit aise de comprendre que cette deference qu'ils paroissoient avoir pour l'humeur de la Nation, n'étoit qu'un E 7

OII

vain pretexte dont ils couvroient leur propre orgueil & leur jalousie contre l'Angleterre.

L'Evêque de Londres qui accompagnoit toûjours le Roi dans ces deliberations, fut extremement surpris de voir que ceux qui devoient avoir plus de zele & d'empressement pour l'execution de l'entreprise, faisoient tous leurs efforts pour la retarder. Il ne doutoit pas que les ennemis de la conformité seroient bien aises qu'on leur accordat ces changemens de peu d'importance, & qu'ils en deviendroient plus hardis à former d'autres difficultez, & à y infifter avec obstination. Il prevoyoit que s'ils avoient de la repugnance pour un culte établi depuis plus de 80. ans , & respecté par tout ce qu'il y avoit de plus habiles gens en Angleterre, ils en auroient encore plus pour ce qui leur paroîtroit nouveau. Outre que si l'on y faisoit le moindre changement, l'uniformité seroit imparfaite, & que c'étoit ce qu'ils demandoient.

Le Roi n'étoit pas moins scandalizé du defordre, & de l'indecence de ces peuples dans l'exercice de la Religion. Mais comme il étoit mieux informé que l'Evêque de Londresde l'humeur, & des pratiques secretes des Principaux de la Nation, il crût qu'il étoit plus à propos de differer quelque temps, dans l'efperance qu'étant éloigné d'eux, il lui feroit plus facile de calmer leurs esprits. D'ailleurs il avoit toujours confervé une forte inclination pour le Royaume d'Ecosse, où il avoit pris naissance. Il n'étoit pas moins jaloux que les Ecossois mêmes de leurs libertez, & de leurs privileges. Il ne prenoit pas moins de foin

foin pour empêcher qu'il ne fut envahi par les Anglois, qu'il savoit être mal intentionnez pour ceux de cette nation. Et il étoit persuadé que si on leur proposoit d'observer une forme de Prieres, établie par le Parlement d'Angleterre, sans y faire aucun changement, ils regarderoient cet Acte d'autorité, comme une entreprise sur leur liberté, & comme un commencement de serviude.

Enfinil choifit quelques Evêques qu'il crut les plus capables, & les mieux intentionnez, auxquelsil commit le foin de compofer une Liturgie, qui pât y être receué, & partit pour l'Angleterre, fans avoir fait aucune propofition, ni aucune demarche en public pour rien changer dans le culte exterieur des Eglifes d'Écoffe. Et comme les chofes n'y étoient pas disposées, il auroit beaucoup mieux fait den'y penser point du tout, les Conferences particulieres, qui s'étoient tenués fur ce sujet, n'ayant pas laissé d'avoir de mauvaises soutes. & de lui faire perdre l'affection de ce peuple.

Pendant qu'il fut en Ecosse, il voulut du moins y laisse un monument perpetuel du zele qu'il avoit pour l'Eglise. Edimborr quoi que Metropole du Royaume, la Residence des Rois, & le lieu où s'assemblent le Conseit d'Etat, & les Cours de Justice, n'étoit pourtant qu'une Bourgade dans le Diocese de l'Archevêque de St. André, & gouverné dans toutes les affaires Ecclessas que les par les Citoyens, de temps de Mr. Kuar, qui avoit en la meilleure part à la suppression du Papisse.

#### HIST: DES GUERRES 111

pisme, mais le plus turbulent, & le plus seditieux des Ministres de toute l'Ecosse: dont le Roi Jaques avoit eu de si tristes experiences, qu'il disoit souvent,,, que le plus grand avan-, tage qu'il avoit receu par son avenement , à la Couronne d'Angleterre, étoit d'être " delivré des mauvaises pratiques, & inso-, lentes manieres de ces Prêcheurs, dont il " n'avoit jamais pû se debarrasser auparavant. Il érigea Edimbourg en Evêché, du consentement de l'Archevêque de S. André. Il destina la plus belle Eglisede la Ville pour être la Cathedrale; il y établit un Evêque, & lui affigna un revenu competent sur des fonds que S. M. avoit acquis du Duc de Lenox. Il choifit un homme scavant, & de bonne reputation pour être le premier Doyen de cette nouvelle Cathedrale, dans l'esperance que par ce moven, il porteroit les habitans du lieu. qui étoient les plus nombreux, & les plus riches du Royaume, à respecter cet ordre dans l'Eglife. & confondre l'esprit seditieux du Présbiterianisme, qui y avoit regné si longtems. Maistous ces soins eurent peude succez. Le Peuple croyoit n'avoir déja que trop d'Evêques, & ne pouvoit supporter patiemment que le nombre en fût augmenté.

A la verité les Evêques s'étolent acquistrés peu d'estime, & d'autorité parmi ces peuples. Ils n'avoient pas affez de pouvoir pour reformer . & gouverner leur Cathedrales , & paroissoient rarement en habit d'Evêques. Ils n'osoient maintenir leur Jurisdiction, ni entrer en aucune constitution sur cette maniere. Et ne conservoient presque que le seul nom d'E- vêques. Pour les tirer de ce mépris le Roi voulut les rendre considerables dans l'Etat, quelque peu d'autorité qu'ils eussent dans l'Eglife. Il fit l'Archevêque de S. André, Chancellier du Royaume, Charge, qui n'avoit jamais été conferée à aucune Ecclesiastique depuis la Reformation. Il fit quatre ou cinq Eveques Le Roiy Membres de son Conseil Privé, & de la Cham- Evêques bre des Seigneurs. Il se persuada que leur aux prepouvoir dans le Gouvernement Civil, & dans mieres les Jurisdiction du Royaume, les feroit rest- Civiles pecter, & les rendroit plus capables d'avan- hois de cer les affaires de l'Eglise, qui autrement failon. iroient toûjours en deperissant. Mais il auroit été plus à propos de differer cette promotion, jusques à ce que par une conduite sage, & qui repondît à la dignité de leur caractere, les Evêques eussent disposé les Ecclesiastiques à se soumettre à leur autorité, & établi l'ordre de la discipline parmi leurs peuples, & que par ce moyen la Liturgie d'Angleterre y fût receue & observée exactement. Alors S. M. auroit pa, sans peril les élever aux plus grandes dignitez.

Mais une accumalation de tant d'honneurs faite hors de faison fur des Ecclessaftiques dont les fonctions y avoient si peu de rapport, les exposoit à la jalouse de tous les Nobles, qui ne pouvoient souffirir que l'on donnât à d'autres, des emplois, auxquels ils devoient être precerez. Et au lieu de seconder les intentions de S. M. & d'établir un bon Gouvernement de l'Eglise, ils y causerent encore plus de desorder qu'il n'y en avoit auparavant. Ils ne firent pourtant point paroître d'abord

# 114 HIST: DES GUERRES

leur mécontentement, & leur mauvaise volonté contre les Evêques, desorte que quand le Roi partit d'Ecosse, il crut la laisser toute pleine d'afficction, & de soumission pour lui, & toute disposse à recevoir la Liturgie, lors qu'il trouveroit un temps propre pour l'y faire observer.

Le Roi arriva à Greenwich sur la sin d'Août 1633. & ytrouva la Reine. Le premier actur du cident remarquable, aprés son retour su la Roi, en mort d'Abba Archevêque de Cantorbery. Il 1611, la avoit été revétu de cette dignité pendant plamoit d'Abba fieurs années, & avoit une grande insuence Arche. sur toutes les affaires Ecclesiassiques, quoi vêque de qu'il n'edt aucun credit à la Cour depuis la Cantor. ber , & d'un des plus pauvres Colleges d'Oxford, & sastete. n'avoit du sçavoir que pour cette place. Il

aun des pins paires conges a varia, et n'avoit du sçavoir que pour cette place. Il étoit d'une humeur aigre, & chaprine, ce qui passoir alors pour gravité. Sous ombre de sainteté il sut pourvû de l'Evêché de Coventri, & Litchfeld par le Roi Jaques, à la recommandation du Comte de Dunbar Ecoffois, premier Favori de S. M. & peu après de l'Evêché de Londres, sans qu'il eût été ni Prêtre, ni Vicaire, ni Curé dans aucune Eglise d'Angleterre, ni Doyen, ni Prebendé dans aucune Cathedrale. Il ignoroit absolument les constitutions de l'Eglise Anglicane, & l'Etat du Clergé, comme il parut asse dans tout de cours de favie.

Il eut à peine commencé ses fonctions d'Evêque dans le Diocese de Londres, que le Roi lui donna l'Archevêché de Contorbery vacant par la mort du Docteur Baneros, dont on ne

pou-

# CIVIL: D'ANGLETERRE. 115

pouvoit aflez deplorer la perte. Ce Prelat favorifoit les belles lettres, & y portoit les Ecclefiafiques de tout fon pouvoir. Son zele pour l'Eglise Anglicane lui avoit fait entreprendre de ruiner le Calvinisme, & le parti des Non-conformistes danse e Royaume, il en étoit presque venu à bout après la Conference de Hampton Court. Et s'il avoit vécu plus longtemps, où s'il avoit eu pour successeur un Evêque autant affectionné pour l'Eglise, l'en-

treprise auroit sans doute reuffi.

Mais c'étoit affez pour l'Archevêque Abbot, que l'Eglise Chrétienne detestat, & avilit le Papisme. Il ne se mettoit pas beaucoup en peine de l'étroite observation de la Discipline; & de la conformité aux Canons de l'Eglife Anglicane. Il avoit les mêmes égards, & favorisoit également ceux qui par prudence s'ab. stenoient de parler mal de la Hierarchie, & du Gouvernement établi, & leur laissoit une pleine liberté de croire, & de prattiquer ce qu'ils vouloient sans en faire aucune recherche. Les autres Evêques touchez des maux que ce relâchement attiroit sur la Religion. les prevenoient dans leurs Dioceses autant qu'il leur étoit possible. Le Docteur Land Evêque de Londres, dans le temps qu'il étoit en credit auprés du Roi, & Chancellier en l'Université d'Oxford employoit tous ses soins pour étouffer cet Esprit de schisme & de sedition, & pour avancer la doctrine, & la prattique de l'Eglise Anglicane. Mais l'Archevêque Abbot faisoit de son Palais la retraitte des plus Factieux, il donnoit cours à leurs libeiles, & laissa de penibles travaux à son Suc-

M19-

cesseur pour retablir l'ordre dans l'Eglise,

qui avoit été negligé si longtemps. L'Archevêque Abbot étant mort dans son

Land Land Palais à Lambeth, quelques jours après le re-de Lontour du Roi, S. M. ne fut pas longtemps à lui dres fait choisir un Successeur. Le Docteur Laud revenu veque de d'Ecosse avec moins de diligence fût recû par Cantor. S. M. d'une maniere agreable, & avec ces bery; & termes obligeans. Mylord Archevêque de Canfon ca. torbery, vous étes le bien venu. Elle fit expcsaftere. dier le même jour toutes les formalitez necefsaires pour cette promotion, en sorte qu'un mois après la mort du precedent Archeveque le Docteur Land fut revêtu, & mis en pleine possession de cette haute dignité. Ce grand Prelat avoit été en faveur auprès du Duc de Buckingham, qui l'avoit recommandé au Roi, comme le fujet le plus capable de posseder les premiers emplois dans l'Eglise, lors qu'il n'étoit qu'Evêque de S. Davids, où nouvellement pourvû de l'Evêche de Bath , & Wells. Desorte que depuis longtemps on ne doutoit pas qu'il ne fut un jour Archeveque de Cantorbery, & qu'il y fut élevé sans donner ni jalou-

fie, ni chagrin à perfonne.

Il étoit orné de dons excellens & de vertus exemplaires, mélées de quelques defauts naturels, qui ne plaifoient pas au peuple. Outre fa maniere de s'expliquer, un peu trop aigre, & trop precipitée, il se persuadoit que la droiture du cœur, & la pureté des mœurs sont un pretervatif assuré contre tous les perils qui se rencontrent dans le voyage de ce monde, en quelque compagnie que l'on soit, & quelque route que l'on tienne. Il étoit né l'hon-

nêtes parens, affez riches pour l'élever dans les Ecoles, d'où il fut envoyé au College de S. Jean à Oxford, qui étoit alors le plus pauvre de cette fameuse Université. Il sut fait Directeur, & ensuite President du College, après avoir acquis les degrez necessaires pour y parvenir. Il étoit perpetuellement exposé à l'envie, & à la persecution des Calvinistes, qui étoient alors fort puissans, & qui traittent ordinairement de Papistes tous ceux qui ne font pas dans leur parti. Quoi qu'il fut connu pour un sçavant homme, & Grand Predicateur, il passa néanmoins toute la vigueur de son âge dans ce chetif College, qui lui fournissoit à peine de quoi subsister. Il fut pourvû par le Roi Jaques d'un petit Evêché dans le Païs de Galles, où il n'étoit pas plus riche en qualité d'Evêque qu'il l'étoit dans son College, comme un Docteur particulier.

Le nombre & l'importance des affaires rendoient alors les convocations des Parlemens plusfrequentes. Les Perfecuteurs du Doceur Laud formoient un parti puissant la formidable, & l'on commença de proteger ouvertement ceux qui avoient le courage de s'opposer à leurs entreprises. C'est ce qui acquit à cet Evêque la faveur du Duc de Buckingbam, qui avoit de l'aversion pour eux. Depuis ce temps sa fortune alla todiçours en augmentant, & le Duc qui l'avoit tiré de son Evêché de S. Davidt, le laissadans les bonnes graces du Roi Charles I. qui n'étoit pas mieux intentionné

pour les Calvinistes.

Il est vrai que dans son élevation il conserva trop de ressentiment contre ceux qui l'avoient

## 118 HIST: DES GUERRES

voient persecuté: & que tombant dans le même defaut qu'il leur reprochoit, il devint à son tour le persecuteur de ceux qui l'accusoient d'avoir quelques sentimens particuliers qu'ils pretendoient ressentir le Papisme : il les traittoit comme des ennemis de la Discipline de l'Eglise, sous pretexte qu'ils se conformoient aux Calvinistes en quelques points de doctrine, quoi qu'ils respectassent le Gouvernement établi par les loix, & eussent autant de zele . & de ferveur pour les ceremonies de l'Eglise Anglicane, qu'aucuns de la Nation. Quand il commença de paroître dans le monde, il n'avoit pas affez de pouvoir pour arrêter le progrez des Non-Conformistes, contre lesquels il s'étoit hautement declaré, ni pour reprimer ceux qui avoient du panchant à les favoriser. Il étoit retenu par l'autorité d'un Superieur qui avoit des vuës differentes. Mais quand il se vid la Primacie en main, & que le Roi étoit animé du même zele que lui, il crût qu'il étoit de son devoir d'appliquer promptement les remedes necessaires à un mal fi dangereux, & qui augmentoit de jour en 10ur.

Son premier soin fut que la place qu'il venoit de quitter sur remplie par un homme vigilant, à qui le secondât dans ses desseins.
Il jetta les yeux sur le Docteur Juxon son ancien ami. Ils avoient été tous deux Receurs
dans le College d'Oxford, à quand le Docteur Laud sur pourvû de l'Evéché de S. David, il laissa jutte President du même College. Ne pouvant plus retenir le Doyenné
de la Chapelle du Roi, il le sit son successeur.

Enfin étant parvenu à la dignité d'Archevéque, il ne lui fut pas difficile d'obtenir du Roi l'Evêché de Londres pour son ami.

C'étoit alors un temps d'abondance & de repos. Le Roi avoit furmonté toutes des difficultez qui avoient traversé les quatre premieres années de son Regne. Il étoit honoré de ses voisins, qui recherchoient son amitié: le bien du Royaume, & le genie de la Nation en general, ne s'accommodoient point des Papistes, encore moins des Puritains. Les dernieres taxes que l'on avoit imposées avoient plûtôt aigri, que chargé le peuple, & elles étoient suffisamment recompensées par la Paix, & la prosperité dont il jouissoit. S'ilfaisoit paroître quelque mécontentement, c'étoit contre le pouvoir excessif de la Cour, soutenu par les Juges de la Sale de Westminster. L'Eglise n'avoit pas le moindre panchant à changer le Gouvernement, ni la discipline, ni la doctrine. Il n'y avoit que très peu de personnes de consideration dans le Royaume, qui le souhaittassent; & l'on peut connoître par les effets, la veritable cause du prodigieux changement qui arriva peu de temps après.

Quoi que la Nation en general fut très fatisfaite du gouvernement de l'Eglife, tant pour la Doêtrine, que pour le Culte exercieur, elle n'étoit pourtant pas sans inquietude de ce qu'on n'abattoit pas entierement le Papisme: & la moindre inovation lui paroissoit une complaisance pour ce parti. Dans les années precedentes on avoit entendu retentir les Chaires de Controverses sur quelques points de Doêtrine. La dispute s'étant échaussée on vit paroi-

la Do-Ctrine des Ar-

du caractere

Dileutes tre des livres pour & contre. Les Predicatouchant teurs moins instruits de l'Ancienne Doctrine, foutenoient l'opinion de Calvin dans les points contestez : & ceux qui étoient plus versez dans miniens. les antiquitez de l'Église, dans la lecture des Peres, des Conciles, & de l'histoire Ecclefiastique defendoient le contraire dans leurs

Predications, & dans leurs écrits.

Ces derniers étoient appellez Arminiens, par ce qu'Arminius Professeur en Theologie à Leyde avoit autrefois soutenu les mêmes opinions, quoi que plusieurs d'eux n'eussent jamais 10 fes écrits. Chaque parti foutenoit son sentiment, comme étant la Doctrine de l'Eglise Anglicane; de la même maniere que dans l'Eglife Romaine les Franciscains, & les Dominicains soutiennent le pour & le contre comme étant la Doctrine de l'Eglise Catholique. Cependant ceux qui enseignoient l'opinion de Calvin sur cet article, prenoient grand soin de faire croire au peuple, que les Arminiens vouloient introduire le Papisme. Et les Arminiens de leur côté ne manquoient pas d'accufer les autres de vouloir changer le gouvernement de l'Eglise, abolir les Evêques, & établir en Angleterre la Discipline de Geneve, quoi qu'effectivement les uns , & les autres eussent une égale aversion pour le Papisme, & fussent également affectionnez pour la paix & la prosperité de l'Eglise Anglicane.

L'Archevêque de Cantorbery s'étoit toûjours fortement opposé à la Doctrine de Calvin für cette matiere. Avant que l'on connût le nom, & les sentimens d'Arminius, & faute d'autre nom, on l'appelloit Papiste, quoi du Doc-

qu'on

qu'on ne pût pas croire qu'il le fut en effect, teur ayant toujours paru par ses disputes & par ses cheveécrits plus contraire qu'aucun autre, aux prin- que de cipes de cette Religion. Peut-être même Canton, que la colomnie de ses ennemis redoubloit son bery. zéle pour son Parti. Il étoit d'autant plus ferme dans ses resolutions, qu'il n'agissoit que par des motifs de Justice & de Piété. Et 1amais homme ne fut d'un cœur plus droit envers le Roi, l'Eglise, & la Patrie. Il ne faisoit la Cour à personne, & ses manieres un peu trop rudes, ternissoient l'éclat de ses actions. Les vices, ni ceux qu'il sçavoit en être coupables, ne trouvoient auprès de lui ni faveur, ni complaisance. Il vouloit que ceux qui pratiquoient les Cérémonies de l'Eglise, fussent exposez aux rigueurs de la discipline, sans distinction de qualité. Et il recherchoit avec soin ceux qui s'élevans au dessus du commun des hommes, & se croyant exempts du chatiment, ne se mettoient pas en peine de cacher les desordres de leur conduite.

Trois particuliers de differentes professions, Prois un Theologien, un Avocat, & un Medecin, Birren fans reputation, ni honneur dans leurs corps, & Bafe s'étant declarez ouvertement contre le gouvernement Episcopal, par des écrits injurieux & infolens, furent condamnez à avoir les oreilles coupées, & à être marquez au front avec un fer chaud, & leur sentence executée. Ce qui deplut fort à ceux de leurs mêmes profesfions, qui ne confiderans que la qualité des coupables, sans faire aucune attention au crime, ne purent, sans indignation, les voir exposez à un supplice infame, qu'on n'inflige ordi-Tome I.

dinairement qu'aux plus chetifs de la Populace, Le relachement de l'Archevêque Abbut, &c. de plusieurs Evêques à son exemple, avoit fcandalifé les gens de bien. Les Curez, & leurs Parroiffiens avoient si peu de soin de leurs Eglises, qu'ils les laissoient tomber en ruine, ou les entrerenoient avec plus d'indecence, & de malpropreté que les offices de leurs mailons particulieres. Le Docteur Land fon successeur resolut de resormer promptement ces abus, & requît les autres Evêques de concourir avec lui pour un ouvrage fi pieux; & fi agreable à toutes les personnes devotes. Cependant l'execution de son dessein, soit par la depense excessive, soit par animosité entre les Curez & leurs Parroissiens, ne fit qu'aigrir les Esprits, dont les ennemis de l'Eglise ne manquerent pas de se prevaloir dans l'occasion.

Les frais qu'il fallut faire pour transporter les Tables de Communion hors de la nef des Eglises, & les placer au plus haut du Chancel; pour en acheter de neuves en plusieurs endroits, & pour les clorre de balustrades qui les garantiffent de tous ufages profancs, exciterent les premiers murmures entre les peuples, & firent naître un grand nombre de procez, la plupart des Ministres n'ayant pas assez de diferetion, ni d'autorité pour les prevenir. Les uns pretendoient que ces changemens n'étoient point necessaires; les autres se plaignoient de la trop grande depense. Plusieurs qui ne trouvoient pas les Juges disposez à les éconter favorablement, contestoient leur competence, & declinoient leur Jurisdiction. Il veut d'auwes contestations sur la maniere de celebrer. & sur les gestes, & postures du celebrant, selon les distirentes coûtumes des lieux, & les dissirentes humeurs des peuples. L'eclaircifément de ces disputes donna cours à de nouvelles expressions d'Autels, d'adoration, de genusiexion, &c. On sit des livres pour & contre, avec autant de chaleur dans l'un & dans l'autre parti, que s'il avoit été question de la ruine, ou de la conservation du Cirritianisme. D'ailleurs les Evêques n'agissionent pas de concert. Les uns affectoient trop de lenteur, & de negligence: les autres trop d'empressement. Et tous ensemble trouvoient mauvais que le bas Clergé entreprit ces changemens de sa propre autorité.

L'Archevêque animé par son zéle ordinaire pour les lieux destinez au service de Dieu. pour les constitutions de l'Eglise, & pour les Céremonies qui se prattiquoient dans la Chapelle du Roy, & presque dans toutes les Cathedrales, pouffoit les affaires avec une paffion peu convenable aux circonstances du temps. & étoit prevenu contre ceux, qui par crainte, ou par prudence se conduisoient avec plus de moderation. Les Evêques élevez par son credit, ou qui recherchoient fa faveur, y travailloient dans leurs Dioceses, avec encore plus d'activité, & moins de precaution. Pendant que les autres, qui ne se soucioient point de lui, ni de sa protection, se contentoient de donner leurs ordres par maniere d'acquit, sans se mettre en peine de les faire executer . ravis que le mauvais succez retombat sur l'Archeveque.

Williams Evêque de Lincoln, autrefois Gar-

de du grand sceau d'Angleterre, menacé d'être pourfuivi pour quelques malversations dans l'exercice de cette charge, & qui depuis sa disgrace s'étoit rendu fort populaire, se mît en tête de s'opposer à ces changemens, qu'il appelloit des novations dans la Religion. Il mit au jour un traité contre l'entreprise de l'Archevêque, & contre les manieres dont on se servoit pour la faire réissir. Et ce livre étoit d'autant plus dangereux, qu'il étoit rempli d'érudition, & de raisonnemens solides. employoit toute la force, & toute la malice de son Esprit pour animer les peuples contre ees innovations. Et il faifoit affez compreudre qu'il avoit en vuë d'en introduire d'autres. qui seroient mieux reçues du peuple. il étoit persuadé que l'Archevêque, qui le connoissoit pour un homme violent, & emporté, avoit toûjours empêché son élévation dans le Gouvernement de l'Eglise, il n'oublioit rien pour s'en vanger.

Il parut d'autres ouvrages pour repondre à celui de l'Evêque de Lincoln, fort capables de justifier cette reformation dans le fervice Divin, & de satisfaire tout Esprit des interessé. Mais les Autheurs étoient decriez dans le public, comme des gens qui approuvoient aveuglement, & deffendoient avec insolence tout ce qui pouvoit être des agreable au Peuple. Ce sujet de contestation fit une espece de Schisine entre les Evêques, & entre les autres Ecclesiastiques. Et s'il ne pouvoit augmenter la mauvaise intention des ennemis de l'Eglise Anglicane, du moins il en augmentoit le nombre, & les rendoit plus puissans, & plus capables de mal faire. Peu

## Civil: D'Angleterre. 126

Peu de temps après la promotion du Doc-L'Atteur Laud à l'Archevêché de Cantorbery, il ar-chevêriva un autre changement à la Cour par la un des mort du Comte de Portland, Grand Threso-Com rier d'Angleterre. Ce Ministre étoit si jaloux missaires du credit de l'Archevêque auprès du Roi , Thresoqu'il faisoit tous ses efforts pour le diminuer. rerie, Mais comme il ne l'accusoit que de faits que après la le Roi sçavoit être faux, ou de nulle impor-Comte tance, il ru'inoit sa propre reputation, & af- de Portfermissoit l'affection de S.M. pour l'Archeve-1424 que. Après cette mort , l'Archevêque fut fait un des Commissaires de la Thresorie, dont il n'eut pas sujet d'être fort content, cet employ l'engageant dans les affaires Civiles, ou il avoit peu d'experience, & qu'il avoit. toujours évitées. Mais s'y trouvant engagé, il y parut avec sa chaleur, & sa promptitude ordinaires. Il fit sa principale affaire d'augmenter les revenus du Roi par tous les moyens qui se presentoient. Il écoutoit toutes les propositions qui pouvoient y contribuer; & comme il ne connoissoit pas encore la malice, & la hardiesse de ceux qui se mêlent de donner ces fortes d'avis, il se laissoit souvent tromper, en approuvant comme bons, des projets qu'il devoit rejetter comme pernicieux. Il étoit tellement devoué pour tout ce qui étoit utile au Roi, qu'il employoit son autorité pour traverser, & faire échouer tous les desfeins des autres quelque grands Seigneurs qu'ils fussent. Ce qui lui fit beaucoup d'ennemis à la Cour, capables de lui nuire à leur tour. & de lui faire ressentir le tort qu'il leur faisoit.

Comme les Principaux Officiers, qui ont

le Gouvernement des Revenus du Roi, ont un acce plus facile, & plus frequent auprès de S. M. qui aucun de fes Domeffilgers, & Confeillers, l'Archevêque ne manquoit pas d'occanons de rendre de bons, ou de mauvais offices à ceux qu'il vouloit fervir ou detruire.

Il en avoit reffenti l'experience du temps que le Conne de Parland étoit grand Threforier, & le Lord Cossington Chancellier de l'Echiquier, qui tous deux cherehoiens les occasions de le chagriner.

Luxon
Eveque
de Londres fait
grand
Threfosiet,

L'office de grand Thresorier est le premier de tous les Offices du Royaume, par rapport au profit. Et il suit immediatement après la dignité d'Archevêque, & la Charge de Garde du grand Sceau, pour la preseance. Chacun étoit dans l'impatience de sçavoir qui le rempliroit après la mort du Comte de Portland. Les principaux de la Noblesse, qui étoient dans les premiers emplois, le regardoient comme leur recompense. Et ils furent extremement surpris de le voir mettre aux mains de Juxon Evêque de Londres, dont à peine on connoissoit le nom, & qui deux ans apparavant n'étoit que simple Chapellain du Roi, & President du plus pauvre College d'Oxford : cette injuste preference, qu'on regardoit comme l'ouvrage de l'Archevêque, le fit encore plus hair, qu'il n'étoit auparavant, & fit de fâcheuses impressions dans l'esprit de plusieurs contre l'Eglise même qui la confideroient comme un gouffre prêt à engloutir toutes les premieres charges du Royaume.

Cependant l'Archevêque s'applaudissoit, com-

comme s'il avoit donné un nouveau support à l'Eglise. Il ne rabattoit rien de sa severité. ni de l'aigreur de les expressions, il étoit fi peu le maître de son temperament, qu'il ne pouvoit souffrir aucune contradiction fans se mettre en colere, même dans le Conscilou la patience & la moderation font necessaires, & où chacun doit avoir la liberté de dire son sentiment. Ses ennemis ne manquoient pas de s'en prevaloir, & de le contredire pour faire connoître ses emportemens, & la violence de les paffions. Il en étoit fort chagrin après y avoir fait reflexion, & reconnoissoit ingenument fon defaut, mais il n'en étoit pas plus retenu quand l'occasion se presentoit. Le Lord Cottington entr'autres, qui se possedoit plus qu'homme du monde, & qui étoit d'une profonde diffimulation, fe fervoit souvent de cette artifice pour le decrediter. En voici un exemple.

Le Roi qui aimoit avec passion les plaisirs de la chasse, souhaitoit faire faire un grand Parcentre Richemont , & Hampton-Court , ou il avoit en propre une grande étendue du bois. & de terres desertes, très propres pour cedessein. Mais quelques habitans possedoient des communes, quelques Gentilhommes avoient des maisons, & des fermes confiderables mêtées parmi ces terres desertes, les uns en propre, & les autres en fierc. Enforte qu'on ne ponvoit fermer le Parc sans y comprendre des fonds, qui n'appartenoient pas au Roi.

S. M. ne trouva pas d'autre moyen que d'acheter ces fonds plus cher qu'ils ne valoient , il nomma des Commissaires pour en traiter FΔ

## 128 HIST: DES GUERRES

avec les possessions. Plusieurs particuliers le consentirent, quelques uns le refuserent avec obstination. Entrautres un Gentilhomme, qui ne pouvant se resoudre à demembrer saterre, fe plaignit hautement comme si le Roi avoit voulu s'emparer du bien de ses sujets à sa volonté. L'Évêque de Londres grand Threso, rier, & le Lord Cottington Chancellier de l'Echiquier , s'opposerent de tout leur pouvoir à l'execution de ce dessein qui feroit murmurer le Peuple, & qui coûteroit des sommes immentes tant pour l'acquifition des fonds, que pour la construction d'une muraille de brique de 5. a 6. milles de tour. Le Lord Cottington, qui connoissoit mieux le genie du Peuple, & les consequences d'une telle entreprise, avoit aussi plus à cœur d'en detourner S. M. par de wives remontrances, & par le retardement qu'il apportoit à l'achat des terres qu'il falloit enclore dans le Parc. Enfin le Roi se facha contre lui, & lui dît,,, qu'il étoit resolu de " passer outre, & qu'il avoit donné ordre de , cuire de la Brique autant qu'il en falloit , pour construire une muraille sur son propre , fond. Enforte que Cottington fut obligé d'acquiescer.

Les Plaintes redoublerent quand les posses feurs virent qu'on commençoit à bâtir le mur, avant que d'avoir sait aucun traité, ni partage avec eux, se persuadant qu'on les alloit priver de leurs sonds sais autre formalité. Ceux mêmes qui n'y avoient pas d'interét murmurerent comme les autres. Le bruit s'en repandit dans Londres. Et l'Archevêque qui apprehendoit que le Roi ne perdit l'affection de

fes sujets, ou que du moins ils n'eussent quelque sujet legitime de se plaindre de lui, se resolut de lui en parler, & de lui representer les malheurs qui en pouvoient arriver. Mais il n'eut point d'autre reponse de S. M. finon qu'elle étoit absolument resoluë de ne s'en pas departir. Comme on lui avoit dit que le Lord Cottington desapprouvoit ce dessein, il lui parla un jour en particulier & l'exhorta de donner un bon Conseil au Roi, & de le detourner d'une resolution, qui blessoit son honneur & sa justice: Cottington lui repondit gravement , ,, que le dessein étoit fort legiti-" me. Que le Roi faisoit très bien de de-" meurer ferme dans fa refolution. " lui seroit un lieu d'exercice pendant l'hy-, ver, qui le dispenseroit de faire de longs " Voyages, qu'il avoit accoûtumé de faire , dans cette faison. Et qu'enfin personne " ne devoit l'en disfuader.

L'Archevêque entendant ce reproche de la part d'un homme qu'il croyoit être dans les mêmes sentimens que lui sur ce sujet, se mit dans une extrême colere, & lui dit , ,, qu'un , homme comme lui étoit capable de ruiner le , Roi, & de lui faire perdre l'affection de ses su-, jets. Que pour lui il continueroit, comme il , avoit commencé, à le dissuader de suivre un si mauvais Conseil. Et qu'on sçauroit qui avoit été son Conseiller. Cottington fort aise de le voir prendre seu si promptement, resolut de l'irriter encore plus, & lui repliqua froidement " qu'il croyoit qu'on ne pouvoit , pas en bonne conscience dissuader le Roi ,, d'une telle resolution : que cela ne pour-F٢ ., roit

" roit provenir que d'un manque d'affection , pour sa personne, & qu'il ne scavoit sice ,, ne seroit point un crime de haute trahison. L'autre tout transporté, lui demanda d'un ton farouche, "pourquoi? & où il avoit , appris une telle doctrine. Cottington lui re-, pondit avec la même moderation. Ceux qui " s'opposent à la santé du Roi, n'aiment point " fa personne: or ceux qui veulent priver le "Roi d'un divertissement capable de lui con-, server sa santé, s'opposent à la santé du "Roi, & par consequent ils n'aiment point le , Roi, & on peut les soupconner du crime de haute trahison. L'Archeveque tout hors de lui même, quitta Cottington, & alla dire au Roi " qu'il connoissoit presentement , celui qui lui avoit conseillé de faire faire un " Parc. Qu'il ne s'étonnoit plus si l'on n'o-" foit representer à S. M. les raisons contrai-, res, ni lui faire connoître le tort qu'on lui n faifoit, puis qu'au mepris des loix divines & humaines, on épouvantoit ceux pourroient lui donner des Conseils salutai-, res. Et après lui avoir fait le recit de la Conference qu'il avoit euë avec Cottington, en declamant contre lui & contre sa Doctrine; il supplia S. M. de ne pas croire un si mauvais conseil, & s'étendit a prouver la fausseté du raisonnement de Cottington.

Le Roi lui repondit, " Mylord vous avez " été trompé , Cottington est trop malicieux pour vous. Sur ma parole, il ne m'a pas , seulement dissuadé, & donné plus de raisons " contre ce dessein, que tout ce qu'il y a de , personnes en Angleterre ne m'en ont don-

### CIVIL: D'ANGLETERRE.

131

me: mais de plus il a empêche le travail, ne voulant pas m'obéir, de forte que j'ay ne été rès mecontent de fa conduite. Vous voyez que vous vous étes emporté fort mal à propos. L'Archevêque comprit par ce difcours que Cottington s'étoit moqué de lui.

Depuis la promotion de ce grand Prelatà l'Archevêché de Cantorbery , ou plûtôt , depuis qu'il fut Commissaire de la Thresorerie, il s'attira l'envie, les reproches, & la haine d'un grand nombre de personnes de toutes conditions. Il le sçavoit bien, & ne s'en mettoit pas en peine, dans la pensée que le Gouvernement étoit si bien établi qu'il ne falloit pas moins qu'un renversement entier des loix, & de l'Evangile, pour l'ébranler. Ce qui étoit vray, mais il ne prevoyoit pas que ce renversement pouvoit arriver dans la suite. Je finiray ce premier livre par cette observation generale, sur l'état où étoit alors l'Angleterre. Au dehors une grande prosperité, & au dedans une disposition des peuples aux murmures, & aux foulevemens.

> ক্রি ক্রিক্টা

> > F 6



## HISTOIRE

DE LA

REBELLION,

ET DES

GUERRES CIVILES

D'ANGLETERRE,

Depuis 1641. jusqu'au retablissement du Roi

# CHARLES II.

## LIVRE II.

Ce qui fe fit en Ecosse, après le depart du Roi, au sujet de la Liturgie,



de la Li- loix Ecclessassiques, qui pussent s'accommoturgie. der à l'humeur, & au genie des principaux de de des

la Nation, auxquels le commun peuple se loix Eesoumettroit facilement. Les Evêques avoient ques. ordre d'envoyer l'une & l'autre à l'Archevêque de Cantorbery, auquel le Roi donnoit pour Adjoints l'Evêque de Londres, & le Docteur Wren, qui alors étoit pourvû de l'Evêché de Norwich, c'étoit un homme rude & severe, mais fort sçavant, & versé particulierement dans les anciennes Liturgies des Eglises Grecques, & Latines. Et après que ces trois Commissaires les auroient examinées, le Roi devoit en ordonner la Prattique, & l'usage dans tout le Royaume d'Ecosse. Mais il se presenta des obstacles à la composition de cet ouvrage. Ce qui s'étoit passé dans le Parlement d'Ecosse, lors que le Roi y étoit present, avoit aigri les esprits de plusieurs Nobles les plus populaires, qui ne cherchoient qu'une occafion de mutiner le peuple, & qui étoient fort ailes qu'il se formoit de jour en jour un amas de matieres combustibles, pour aider à y mettre le feu.

La Promotion de tant d'Evêques pour être du Conseil privé, & pour avoir seance dans les cours de Justice, sembloit d'abord favoriser le dessein du Roi, & porter les peuples à avoir plus d'affection, & de respect pour l'E. glise. Du moins on pouvoit s'assurer des foins, & de l'application de ces principaux Ecclesiastiques On croyoit même remarquer dans les Esprits une forte disposition à recevoir la Liturgie. Ceux des Nobles, & du Clergé qui paroissoient autresois y avoir plus de repugnance, étoient dans une retenuë, qui paffoit pour l'approbation & pour acquiesce. F 7 ment

ment à tout ce que les Evêques voudroient faire. Et l'on attribuoit ces belles apparences aux reflexions qu'ils pouvoient avoir faite sur la bienseance dans le service Divin & fur la foumission qu'ils devoient à l'autorité du Roi. Mais on comprît dans la suite qu'elles provenoient de l'indiscretion, & de la mauvaise conduite des Evêques élevez aux plus hautes dignitez, dont les Presbyteriens esperoient tirer plus d'avantages, que de tout ce qu'ils pourroient faire eux mêmes.

Tou. fliques

Deux ans s'écoulerent avant que les Evechant les ques d'Ecosse eussent rien fait pour parvenir à Canons, cette reformation. Enfin renversant l'ordre ou loix, qu'ils devoient garder; & commençeant par l'ouvrage le plus court & le plus facile, ils en Ecoffe. composerent un corps de Canons, qu'ils envoyerent au Roi, avant que de penser à drefser une Liturgie. Le Roi le mît aux mains de l'Archevêque pour l'examiner avec les Evêques de Londres , & de Norwich , qui après quelques changemens du confentement des Eveques d'Ecosse, le rendirent au Roi. Et S. M. impatiente de le voir réuffir, y donna fon approbation, & fans autre formalité fit une proclamation par laquelle il ordonnoit que ces Canons seroient observez dans tout fon Royaume d'Ecoffe.

Ce fut une faute groffiere , & qui eut des fuittes fatales, de n'avoir pas fait voir ces Canons à l'Assemblée du Clergé, avant, ni après qu'on les eut envoyez au Roi, puis qu'on y affujettissoit les Ecclesiastiques à les obferver étroitement : & de ne les avoir pas communiquez aux Seigneurs du Confeil d'Ecoffe.

coffe, n'étant presque pas possible d'introduire une nouvelle discipline dans l'Eglise, qui n'interassat le gouvernement de l'Etat, & les loix Municipales du Royaume. Cette confideration avoit obligé l'Archevêque de Cantorbery d'avertir les Evêques d'Ecosse , ,, qu'ils , devoient pour le plus sur, ne rien proposer au Roitouchant les Affaires Ecclesiastiques. qui fût contraire aux loix du Païs, ne le , pouvant pas sçavoir lui même ; & qu'ils , ne devoient jamais rien mettre en execu-, tion, sans le consentement & approbation , du Conseil privé. Mais par une mauvaise politique de ces Evêques ils trouverent plus à propos de faire croire au Roi que cette entreprife seroit fort agreable aux plus considerables de la Noblesse, du Clergé, & du Peuple ; afin d'être approuvez, & autorifez par S. M. pour l'execution, dans la pensée qu'effectivement ils ne trouveroient aucun obstacle contre sa puissance & sa volonté absoluë. qui étoient en veneration dans le Royaume.

Premierement il étoit bien extraordinaire que les Canons fussent publiez avant que la Liturgie fut prête, qui ne le fut qu'un an après, puis que ces mêmes Canons obligeoient les Ecclesiastiques à jurer l'observation de la Liturgie avant que de sçavoir ce qu'elle contenoit. Au lieu que si la Liturgie avoit été publiée la premiere, il y a toute apparence qu'elle auroit été bien reccue, & que les Canons n'auroient pas été examinez de fi près.

Les Ecossois se laissoient aisement gouverner par les grands du Royaume, & seduire par le Clergé; mais rien n'étoit capable de les porter

porter à une Rebellion ouverte contre leur Roi. dont ils cherissoient la personne, & respectoient le Gouvernement, que la seule crainte que l'on n'cut dessein de retablir le Papisme parmi cux: une bonne partie de leur Religion confistant à detester ce Parti ; à croire que le Pape est l'Antechrist. & à hair souverainement tous les Papistes. Outre que ces Canons n'avoient point été confentis par le Clergé, ni communiquez au Confeil, il sembloit que c'étoient autant de loix nouvelles que l'on vouloit imposer sur tout le Royaume, par la seule autorité du Roi, & qui avoient été concertées par un petit nombre de personnes suspectes, & étrangeres à la Nation. Recevoir ces loix, c'étoit se rendre suiets de l'Angleterre, & laisser envahir leur Gouvernement Civil, & Ecclesiastique. D'ailleurs ceux qui cherchoient un pretexte pour persuader aux Esprits foibles, qu'on avoit dessein d'introduire la Religion Romaine, y trouvoient des expressons, qu'ils disoient ressentir le Papisme, & cette

qu'ils devenoient incapables de rien examiner. Quelques uns de ces Canons definissient que le Roi avoit un powvoir ilimitétel que les Roi d'straèl, & une entiere supremacie dans toutes les Affaires Ecclesiatiques, à laquelle leurs Rois precedens n'avoient jumais pretendu assujetti le Clergé, n'iles laïques. Qu'aucum Ecclesiastique ne pourroit cautionner, n's obliger envers qui que ce soit. Qu'aucum est mibile Nationale, ou que ce soit. Qu'aucum est propriet du Roi. Que tous Evéques, on autres Ecclesiatiques qui mourvoient saus estaus, feroient temu de donner une bonne partie de leurs bien à l'E-

seule idée leur troubloit tellement l'imagination

glife, & que ceux qui auroient des enfans donneroient quelque chose pour l'avancement de la Doctrine. 'Ce qui fembloit être plûtôt une matiere d'Etat & de Politique, que de Religion ; contrevenoit aux loix, & aux coûtume observées dans le Royaume; faisoit perdre tout credit aux Ecclesiastiques; leur ôtoit la liberté du Commerce dans les affaires Civiles, que les loix leur avoient toujours permis, & reflechissoit sur ceux qui avoient droit à leur suc-Qu'aucun ne pourroit communier qu'à genoux. Que le Clergé ne feroit aucunes affemblees particulieres pour expliquer l'Ecriture, & pour deliberer sur les matieres Ecclefiastiques. Qu'aucun n'auroit la tête couverte pendant le service Divin. Que les Ecclesiastiques ne pourroient faire des Prieres sur le champ, man seroient obligez de suivre la forme prescrite par la Liturgie. Quoi qu'on n'eut point vu de Liturgie, & qu'elle ne fut pas encore prête. Qu'aucun ne pourroit enseigner dans les Ecoles publiques, ni dans les Maisons particulieres, sans une permission de l'Archevêque de la Province, on de l'Evêque Diocefain.

Tout cela leur étoit nouveau, & inconnu. Et quoique ce sût une viande propre pour des hommes parsaits, elle étoit trop sorte pour des ensans, & pour des estomacs soibles, qui ont du degoût pour la nourriture la plus saine. La suite de ces Canons failost mention des quatre temps, de la dessense de l'année; des Fonts Baptimaux, soi des tables de Commanion, des lieux où il les falloit placer, & de leurs ornemens. De la dessense de commanier, & d'ab-

Sondre sans l'approbation de l'Evêque. De la confesfion, qu'ils abhorroient comme une Doctrine de l'Antechrift. De la deffeufe aux Prêtres de reveler ce qui leur seroit dit dans la confession, sivon dans les cas, ou par les loix du pais, il iroit de la perte de leur vie. Touces innovations, dont ils croyoient avoir raison de craindre les suites. Le dernier portoit qu'anenn ne ponrroit recevoir les SS. Ordres, ni prêcher, ni administrer les Sacremens, qu'avant toutes choses il n'eut fouscrit ces Canons.

Il étoit facile à ceux qui avoient de mauvaises intentions, de persuader aux autres. que c'étoit là un nouveau modele de Gouvernement dans l'Eglife , & dans l'Etat. Oue le Roi pourroit faire d'eux tout ce qu'il voudroit, & que l'Eglise seroit telle qu'il planoit aux Evêques. Ce qu'ils infinuoient perpetuellement dans l'Esprit des peuples, pour leur donner de l'inquietude, & leur inspirer de l'aversion pour ces nouveautez. Cependant ils avoient l'adresse d'empêcher les desordres, tout le monde paroissoit tranquile. Il conroit seulement quelques Libelles contre les Eveques, que l'on envoyoit en Angleterre pour y repandre le même Esprit de division : dans l'esperance que ces semences de Jalousies contre les Canons croîtroient sensiblement, & leur seroit avoir du moins une Liturgie telle qu'ils la demandoient.

Liturgie en Ecoffe.

Au mois de Juillet de l'année 1637, la Liturgie fut publiée en Ecoffe pour être luë & pratiquée dans toutes les Eglises, après avoir été envoyée en Angleterre, examiné par les trois Evêques, & approuvée par S. M. on affecha pour la Liturgie, la même obmifion, que pour les Canons, on n'en confulta point le Clergé, & ce qui doit paroître plus étrange, on ne la communiqua pas même aux autres Evêques d'Écoffe, qui fembloient avoir moins d'Interêt à s'y opposer. Le Conseil Privé n'en fut point informé autrement que tout le Royaume, par la declaration qui fut fait un Dimanche dans les Eglifes, que le Dimanche fuivant on liroit la Liturgie. De sorte qu'ils ne se mirent pas en peine de prevoir, ni de prevenir tous les obslacles, qui pouvoient arriver.

Par la Proclamation de S. M. la Liturgie devoit être luë le jour de Pâques : Mais le Comte de Traquaire grand Threforier d'Ecoffe, qui étoit le feul Laïque fur lequel l'Archeveque de Cantorbery se reposoit pour le succez de cette affaire, persuada au Roi de differer jusques au mois de Juillet, afin d'avoir le tems de mieux disposer les Esprits à la recevoir. Ce delay donna plus de courage, & plus de loisir aux mécontens, pour faire réuffir leurs pratiques seditieuses; ce qui le fit soupçonner d'être complice de la Conspiration, & d'être ennemi de l'Eglise: quoi qu'en ce temps là , ni dans tout le cours de sa vie, il n'ait jamais donné aucun suiet legitime de l'en accuser. Il souhaitoit fort cette Reformation, & comme il ne cedoit a aucun de sa nation en sagesse, & en experience, il est sans doute que si les Eveques lui avoient demandé son avis dès le commencement, les affaires auroient pris un autre tour ; quoi qu'il n'approuvât pas l'insolence, & l'indiscretion de quelques Evêques . ques, il n'a jamais manqué de fidelité pour le Roi, ni d'affection pour l'Eglise Anglicane . & ceux qui persecutoient ouvertement l'Eglise, n'ont jamais cessé de le persecuter jusqu'à sa mort.

le maniere la Liturgie bourg.

De quel. Le Dimanche marqué pour la lecture, le Chancellier d'Ecosse, & les autres Seigneurs du Conscil étant presens dans l'Eglise Cathefurreque drale d'Edimbourg, le Doyen commencea la lecture de la Liturgie. Aufli-tôt il se fit un fi grand bruit dans toute l'Eglise, qu'on n'en pouvoit pas entendre distinctement un seul mot. Une grêle de caillous, & de bâtons tomba sur la tête du Doyen. L'Evêque monta en Chaire, & fit une remontrance au peuple sur la sainteté du lieu, & sur l'obéissance qu'ils devoient à Dieu, & au Roi. Mais son discours ne servit de rien. Chancellier commanda au Prêvôt, & aux Magistrats de descendre de la Galerie, & de faire cesser ce desordre par leur autorité. Ce qu'ils firent avec beaucoup de peine, en mettant dehors les plus mutins, & en fermant les portes fur eux. Le Doyen continua la lecture de la Liturgie, mais ceux qui étoient demeurez dans l'Églife, n'y eurent aucune attention, & ceux qu'on avoit mis dehors, cafserent le vîtres, & firent leurs efforts pour rompre les portes de l'Eglise.

Quand les Seigneurs du Conseil, & les Magistrats furent sortis de l'Eglise, pour retourner chez eux, la Canaille suivit les Eveques, & les chargea d'opprobres, & d'injures , jusqu'à leur jetter de la bouë & des pierres, leur imputant de vouloir introduire le Papisme, & la superstition dans le Royaume, & les rendre esclaves de l'Angleterre. Ils traitterent indigement l'Evéque d'Edim-bourg en particulier, lui dechirerent ses habits, & le mirent en peril de sa vie. La Liturgie sur reçuè dans les autres Egsifes de la ville avec le même tumulte, & les mêmes execrations contre ceux qui la lisoient, contre les Evéques, & contre le Papisme.

Il n'avoir paru jufques là aucune perfonne de consideration; qui est excité ou favorisé ces desordres. Ce n'étoit qu'une populace mutinée, qu'on ne connossioit point, & dont aucun ne stu arrêté. Les Evéques ne crurent pas que le peril sut assez important pour implorer le secours, & la protection des Seigueurs du Conseil, & fans leur en rien communiquer, ils depécherent un exprès au Roi pour l'insormer de tout ce qui s'étoit passé. Le suppliant de choisse un même les moyens qu'il trouveroit les plus propres pour le bien de son service.

Avant que cet avis fut venu d'Ecosse, il y avoit très peu de personnes en Angleterre, qui eussent oui parler de ces troubles. Le Roi même avoit toujours été sijaloux des Privileges de ce Royaume & évitoit avec tant de soin qu'on ne le soupconnât de vouloir soumettre le Gouvernement d'Ecosse à celui d'Angleterre, qu'il ne soussein au Conseil Privé : qu'il la conduisoit lui même avec deux ou trois Ecossois, qui étoient toujours à la suite de la Cour pour les interêts de leur Nation. Et que toutes les depêches étoient ex-

#### 142. HIST: DES GUERRES

pediées par le Conseil du Marquis d'Hamilton, On étoit fort curieux à la Cour, & dans toute l'Angleterre d'apprendre des nouvelles de ce qui se passoit en Allemagne, en Pologne, & dans les autres parties de l'Europe : mais on ne s'informoit point de ce qui se passoit en Ecosse; il n'en étoit pas même parlé dans les gasettes. Sur l'avis de ce commencement de Rebellion, le Roi n'en parla point à fon Confeil, & se contenta de depêcher vers les Seigneurs d'Ecosse pour les engager à soutenir son autorité avec plus de vigueur, & à faire tous leurs efforts pour appaifer ce tumulte. Mais cette precaution cut peu d'effect. Le peuple continua ce qu'il avoit commencé avec plus d'insolence que le premier jour, & avec un extrême mepris pour le Gouvernement, & quoi que d'abord les Acteurs de cette Tragedie ne fussent que de la lie du peuple, il n'y avoit que très peu de personnes de confideration, qui prissent le parti des Evêques. Mais ensuite plusieurs se declarerent contr'eux. Les femmes de la premiere qualité prirent le Parti des seditieux, elles declamerent hautement contre les Evêques, comme s'ils avoient eu dessein de retablir le Papilme, & la superstitution. Leurs Maris parurent bien tôt dans le même esprit. Les Evêques n'ofoient plus paroître dans les rues, fans se mettre en danger de perdre la vie. Si quelques Seigneurs étoient affez hardis pour les accompagner, & pour vouloir les garantir des infultes de la populace, ils s'exposoient aux mêmes violences. De forte que quand les derniers ordres vinrent d'Angleter-

re, à peine y avoit il un Evêque à Edimbourg, ni un Ministre qui osat lire la Liturgie.

Ceux du Parti Rebelle accouroient en foule à Edimbourg de tous les endroits du Royaume, comme s'agiffant de leur salut commun. Ils y établirent differens Bureaux, composez des Deputez de la noblesse, du Clergé, & de la Bourgeoisse, dont ils formerent un Conseil pour la conduite de leurs Affaires. drefferent une Requeste au Roi où ils exposoient tous leurs griefs, & se plaignoient en particulier de ce qu'on vouloit introduire le Papisine en Ecosse. Si les Seigneurs du Confeil donnoient quelques ordres contr'eux, ou fi le Roi envoyoit une Proclamation pour leur en joindre de se retirer chez eux, ou pour maintenir la Paix : auffi-tôt des Deputez de leurs Bureaux publicient une protestation ; contre ces ordres, & contre ces Proclamations, avec la même hardiesse, & dans la même forme que s'ils avoient été les Maîtres du Gouvernement.

Ils convoquerent une affemblée generale . La con-& citerent les Eveques à comparoître devant d'Ereffe, eux. Sur leur refus de comparoître, ils les excommunicrent. Et alors pour s'unir plus étroitement , ils drefferent & souscrivirent une Convention, qu'ils pretendoient avec leur hardiesse ordinaire, n'être point differente de celle qui avoit été souscrite pendant le Régne de Jacques I. & signée par S.M même. Le Peuple trompé par cette supposition, & qui se persuadoit que ce pourroit être un moyen d'éteindre cet embrasement, s'y engageoit avec plaifir. Cependant ils y avoient infe-

inseré une clause dont on n'avoit jamais oui parler, & directement contraire à la fin que l'on se proposoit par cette convention : Par laquelle ils s'obligeoient d'extirper les Evêques ; & ils eurent la temerité de demander l'approbation de S. M. Ils publierent des invectives contre les Eveques, contre le gouvernement de l'Eglise: & non contens de les envoyer en Angleterre, pour y exciter les mêmes desordres, ils les adresserent, avec des Lettres, à toutes les Eglises Reformées, supposans contre l'honneur & la reputation du Roi, qu'il avoit effectivement le dessein de changer la Religion, & d'établir le Papis-

Il y avoit à Edimbourg plusieurs personnes de qualité, qui n'approuvoient pas cette conduite, mais ils n'osoient s'y opposer, ni préter la main à l'exécution des ordres de S.M. ce qui servoit plus, en quelques égards, fortifier le Parti des Rebelles, que s'ils s'y étoient joints ouvertement. Car dans les lettres qu'ils écrivoient en Angleterre, ils meprisoient extremement ces desordres, comme étant , très facile de les étouffer en peu de , temps, lorsque le peuple auroit ouvert les , yeux: Et moyennant que le Roi, par une , gracieuse condescendance, accordat une " amnistie de tout ce qui s'étoit passé. La ville d'Edimbourg écrivit une lettre fort humble à l'Archevêque de Cantorbery, excusant les desordres qui étoient arrivez par l'ignorance, & la brutalité de quelques uns de menu peuple, & le suppliant, d'interceder au-, près de S. M. & de l'engager à suspendre " fon

fon ressentiment contr'eux, jusques à ce qu'ils lui eussent donné des témoignages de leur fidelité en punissant exemplairement , les principaux coupables, & en faisant re. , cevoir la Liturgie dans toutes leurs Eglises , ce qu'ils promettoient de faire en peu de , temps. Cela joint à l'intercession de ceux de cette Nation, qui étoient à la suite de la Cour, prevalut fur l'Esprit du Roi, qui sçavoit bien que les Protecteurs des Rebelles étoient beaucoup inferieurs à ceux qui étoient affectionnez pour le service de S. M. mais il aprît bien-tôt après que sa trop grande facilité les avoit rendus plus infolens; que ses offres avoient été rejettées ; que sa Proclamation, portant une Amnistie generale, avoit été meprifées : qu'ils levoient des troupes pour l'execution de leur traité, & qu'ils avoient déia choisi pour leur General le Colonel Lesty, Soldat d'une longue experience dans la guerre, qui avoit servi le Roi de Suéde en Allemagne, & qui avoit accepté le commandement. Ce qui obligea le Roi à prendre d'autres mesures, pour punir à force ouverte, ceux qui avoient refusé les remedes les plus falutaires.

Il ne put differer plus long temps à informer fon Confeil, & tout le Royaume, des indignitez qu'il avoit fouffertesen Ecoffe. Ce qu'il fit par d'amples proclamations, & declarations, où il exposa tout ce qui s'étoit passe, de fit savoir sur la fin de l'année 1638, qu'il avoit resou de lever une Armée pour

étouffer cette Rebellion.

Comme l'Angleterre jouissoit de la Paix, & de l'abondance depuis plusieurs années, & Tome l. G

ne craignoit aucuns troubles au dedans, elle s'étoit mise en état de ne rien craindre du dehors, par une puissante flotte, qui tenoit dans le respect tous les Princes voisins. Les revenus de la Couronne avoient été si bien menagez, qu'il y avoit affez d'argent dans l'Echiquier pour quelque grande entreprise. Ce premier bruit de guerre, & les premieres demarches que l'on fit pour en venir aux effects, ne parut faire aucune impression sur l'esprit des peuples, qui n'aimoient, & ne eraignoient nullement les Ecossois. La plus part esperoient que ce seroit un moyen de delivrer la Cour, des inquietudes qui lui venoient de ce côté là . & ils sembloient embrasfer cette occasion avec beaucoup de joye. Mais Dieu ne permît point que l'on conservât l'esprit de sagesse, & de discernement, qui étoit necessaire en une pareille occasion. Le Roi ne crut point qu'il fût juste de condamner une Nation entiere, pour la faute de la moindre partie. Et il esperoit la racheter d'une destruction generale par la fidelité du Parti le plus fort. C'est pourquoi il continua d'avoir la même confiance pour ceux qui étoient auprès de sa personne, & qui dans le fond favorisoient la convention, & soutenoient leur compatriotes par leurs fecretes intelligences.

Armée les Ecofe Coise

En peu de temps le Roi mît une Armée sur leve une pied, & choisit pour General le Comte d'Arundel, qui n'aimoit ni les Ecossois, ni les Puritains. A la verité il n'aimoit pas plus les autres. Mais il étoit dans une telle situation, que personne ne refusoit de servir sous

fes ordres.

Le Comte d'Effex fut fait Lieutenant General de l'Armée ; c'étoit l'homme de l'Angleterre le plus Populaire, & le Mignon des Soldats. Comme il haissoit, & meprisoit les Ecossois en general & n'en estimoit aucun en particulier, il accepta cet employ avec une extrême satisfaction. Et son attachement pour le Roi augmenta jusques à un tel poinch, qu'il devint susceptible de toutes les impreftions que S.M. lui vouloit donner.

Le Comte de Holland fut fait General de la Cavalerie; outre les obligations qu'il avoit à la Reine, qui l'honoroit de sa confiance, il n'étoit pas sujet au moindre soupçon de manquer de fidelité, & de zele pour le service du

Roi.

Au commencement du Printemps de l'année 1639, on assembla une Armée d'environ 6000. chevaux, & autant d'Infanterie, tous hommes bien disciplinez, & sous des Officiers d'une auffi grande experience qu'il y en eût dans la Chrétienté. Le Roi à la tête de ces troupes pourvues d'un bon train d'Artillerie, & de toutes les Provisions necessaires, s'avança jusques sur les frontieres d'Ecosse.

S. M. fe pourvût auffi d'une flotte, fur la- Et prena quelle il fit embarquer 3000, hommes de pied, re une fous le commandement du Marquis d'Hamil- Flotte. ton, qui devoit incommoder les Ecossois par mer, empécher leur commerce, & faire une descente pour se joindre aux troupes que

le Parti fidele au Roi devoit tenir prêtes.

L'Armée prit sa marche vers le Nord, & le Comte d'Essex sut détaché avec un l'arti de Cavallerie, & d'Infanterie pour aller se grend

ren-

Maitre de Bar. rendre maître de Barwick, le Roi étant averti que les Ecoffois devoient s'en emparer. Le Comte ne perdit point de temps, il marcha iour & nuit en grande diligence, & fur la route il rencontra plusieurs Gentilshommes Ecossois, envoyez exprés au Roi qui tous l'un après l'autre lui firent un détail des forces d'Ecosse, du nombre & de la qualité des Soldats, & du dessein qu'ils avoient de s'emparer de Barwick. Après un jour de marche il fut toint par une personne de qualité, qui se disoit envoyé vers S. M. pour un sujet tres-important, par ceux qui étoient les plus affectionnez pour son service. Il l'exhorta très instamment de ne point passer outre avec son Parti, qu'il disoit être tellement inferieur aux ennemis, qu'il seroit infailliblement taillé en piéces. Que le jour precedent il avoit atteint un detachement de 2000, hommes tant Cavalerie, qu'Infanterie, avec un train d'Artillerie, & qu'il l'avoit laissé à 3. heures de Barwick, où les ennemis devoient entrer la nuit suivante. De sorte que s'il continuoit sa marche, il s'exposeroit à une perte inevitable. Ces avertissemens ne servirent qu'à hâter le Comte d'Effex, qui arriva à Barwick plûtôt qu'il ne s'étoit proposé d'abord, & y entra sans aucune refistance. Par toutes les recherches . & les informations qu'il put faire, il ne découvrit point qu'il fut venu aucunes troupes ennemies de ce côté là, & il apprît que celles qui étoient assemblées proche d'Edimbourg étoient peu confiderables.

Le Comte s'étant rendu maître de ce Pofte envoya promptement en avertir S.M. avec un reçit des faux rapports qu'on lui avoit faits, dont on étoit déja informé à la Cour par les mêmes perfonnes. La nouvelle que le Comte d'Espa étoit dans Barwick fut d'autant plus agreable au Roi, que ces coureurs lui avoient fait apprehender un succez tout contraire : dont ils n'eurent point d'autres reproches, sinon que la peur avoit multiplié leurs objets, & qu'ils avoient été effrayez par le rapport d'autres personnes mal instruites. Cette negligence, pour ne lui pas donner un nom plus odieux, sut un mauvais presage de la dicipline que l'on devoit observer à l'avenir.

Si la guerre avoit été poursuivie vigoureusement, elle auroit été finie, ausli-tôt qu'elle fut commencée. Les Ecossois n'avoient pas pu assembler 3000, hommes de guerre dans tout le Royaume, & n'avoient pas d'Armes prêtes pour un si petit nombre, quoi qu'ils fussent en possession de tous les Forts & Magafins du Royaume; & ils manquoient de poudre pour leurs Armes à feu. Mais tout sembloit être en suspens par la mauvaise destinée du Roi, qu'on ne peut attribuer qu'à la bonté de son naturel, & à la tendresse qu'il avoit pour le pais de sa naissance, qui, après lui avoir fait differer long temps la resolution de prendre les Armes, ne lui permettoient pas de l'executer qu'avec beaucoup de lenteur.

Dans les preparatifs de cette guerre, il s'attacha plus à la pompe, & à la magnificence, qu'à la force de son Armée. Ayant pris sa resolution de lever des troupes, il voulut sça-G 3 voir voir dans quelle obligation étoient ses Sujets de l'affifter lors qu'il allont en personne contre les Ecossos, ce qui autrefois avont été reglé par quelque loi, pendant les anciennes divisions entre ces deux Royaumes. Et il se trouva qu'en ce cas les Rois avoient accourtemé de se saire accompagner par une partie de leur Noblesse, telle qu'ils trouvoient à propos.

sur ce fondement il cita plusieurs Nobles By faitsfaire dans un temps limité, sans confiderer s'ils étoient bien disposez pour son service. Il se slattoit que les Ecossos servicient estrayez, & se soumettroient d'eux mêmes, à la vue d'une Armée si florislante, & quand ils sauroient que la Noblesse unie s'interession, qu'un tel assembles de gens que l'on sait marcher malgré qu'ils en ayent, & qui ne sont pas unis de sentimens, & d'interêts, cause, souvent de grands desordres. S'il n'y avoit en que des Soldats, il y à toute apparence qu'on n'auroit pas eu besoin de combattre pour acquerr une heureuss Paix.

Le Roi continua sa marche jusqu'à York, où les nobles du Nord d'Angleterre, & pluseurs autres qui n'avoient pas pû l'accompagner, vinrent le joindre. S. M. trouva qu'il étoit necessaire d'y faire quelque séjour. Et le stuit qu'il devoit rectieillir d'une si grande affluence commença bien-tôt à parostre. On sit quelque Reglemens pour le Gouvernement de l'Armée, la Cour étant trop nombreuse pour laisser vivre chacun à sa fantaisse. Il y avoit même beaucoup d'Ecossois, qui caus soit par le control de l'Armée, la Cour étant trop nombreuse pour laisser vivre chacun à sa fantaisse. Il y avoit même beaucoup d'Ecossois, qui caus soit pas de l'Armée.

foient de la jalousse, & qui faisoient apprehender qu'à tous momens le Roi ne sut trahi; atscèrant dans leur discours d'exalter les bonnes intentions de leur compartiotes, leur entière soumissen aux volontez du Roi; & le peu de cas qu'ils faisoient du pouvoir de eeux qui s'étoient declarez contre l'Eglise.

Ainsi le Conseil du Roi trouva bon de dresser un acte de protestation, par lequel tous " feroient serment de fidelité, & d'obeissan-" ce au Roi, & de n'avoir ancune intelli-" gence , ni correspondance avec les Rebel-, les. On ne pouvoit pas s'imaginer qu'aucun Anglois refusat de souscrire cette protestation, & ceux qui avoient la plus méchante opinion des Ecossois, ne croyoient pas qu'ils ofaffent y refifter. Et en effect ces derniers preterent tous le serment sans en excepter un feul : mais il n'en fut pas de même des autres. Deux nobles Anglois, les Lords, Say, & Brook, tous deux extremement populaires, & mal affectionnez pour l'Eglise Anglicane, & pour le Gouvernement, refuserent positivement en la présence du Roi, de faire aucune protestation. Ils dirent " que si le Roi avoit quelque foupcon de leur fidelité, il pouvoit , proceder contr'eux comme il le trouveroit , à propos. Mais qu'il étoit contre la Loi . , de les aflujettir à un ferment que la loi . n'ordonnoit point. Qu'ils ne pouvoient , trahir la liberté publique en cet égard. Et , qu'absolument ils ne figneroient point cet-, te protestation. Ce fut un nouveau sujet de dispute dans un temps peu convenable, & quoiqu'il n'y eut que ces deux là qui resistaf-G 4

## 112 HIST: DES GUERRES

sent, les autres ne firent que trop connoître dans leurs discours ordinaires quel étoit leur esprit sur cette maniere. De sorte que le Roi trouva plus à propos de congedier ces deux Seigneurs, & s'il avoit renvoyé tous ceux qui n'étoient pas Officiers dans l'Armée, & dont la presence ne lui étoit pas abfolument necessaire, les choses auroient pris un autre tour. Il auroit encore mieux sait de demeurer à Londres, ou du moins à Tork, & de laisser à son Lamée le soin de cette expedition. Il auroit vaincu ses ennemis en tres peu de temps, & reduit toute l'Ecosse à son bestimace.

Il ne fut pas plûtôt parti d'York, qu'il recut une Adresse des Ecossois, dans laquelle , ils deploroient leur mauvaise fortune, de , ce que leurs ennemis avoient affez de credit auprès de S. M. pour lui faire croire. , qu'ils étoient des Rebelles, ce qui ne leur " étoit jamais entré dans l'esprit. Qu'ils ne " souhaittoient rien tant que d'être admis en n sa presence, pour lui exposer leurs griefs, " & qu'après cela S. M. disposeroit d'eux se-, lon sa sagesse, & son bon plaisir. Un flyle si soumis sit impretsions sur beaucoup de personnes, qui trouvoient injuste de répandre tant de sang dans une guerre que le Roi pouvoit terminer par un seul mot, aussi-tôt qu'il auroit entendu les plaintes des Ecoffois : cependant le Roi n'en fut point touché.

te Roi li continua sa marche à la tête de ses troupes marche à jusques sur les frontieres de l'Ecosse, & les sit à tête de camper au de là de Barwick. Quoique de jour son Atamée à autre, la Cour parût de plus en plus disposée

## CIVIL: D'ANGLETERRE. 162

à porter les choses à un bon accommodement, jusques Sur l'avis qu'un Parti de l'Armée Ecossoi- sur les fe étoit en marche, le Comte de Holland fut res d'Es detaché avec un corps de 3000. chevaux, & de offe. 2000. Fantaffins , & un train d'Artillerie , Il envopour les aller chercher, & les engager au yele combat. Il avança jusqu'à Dunce à 9.00 10. Comte de Holmilles dans l'Ecoffe. Il trouva les Ecoffois land juspostez avantageusement sur le côté d'une mon- qu'à tagne, où ils ne pouvoient être vûs que de Dunce. front, & le Colonel Lefly, qui les commandoit , les avoit placez d'une maniere , qu'ils paroissoient être un grand corps d'Armée, quoi qu'ils ne fussent pas plus de 3000 hommes, mal armez, & de mauvaises troupes. Et ils ne pouvoient remuer qu'on ne s'appercût de leur artifice.

La Cavalerie du Comte de Holland avoit devancé les gens de pied, qui étoient retardez par les grandes chaleurs, par quelque meprise dans les ordres, & par quelques accides arrivez pendant la nuiél. En sorte que quand l'ennemi parut, l'Infanterie, & l'Ar-

tillerie étoient à 3. ou 4. milles derrière.

On ne peut excufer le Confeil de guerre de ce jour là, qui pouvoit, à coup fur, rendre le Roi viêtorieux de fes ennemis. Le Comte de Holland étoit constamment un homme de eœur, & personne ne le soupconnoit de corruption. Il est vray qu'il n'avoit sait que trois Campagnes en Hollande, avant qu'il parstà la Cour. Mais il avoit sous lui debons Officiers, consommez en l'art de la guerre. Il pouvoit sans peril faire une Halte à Dunce, jusques à ce que son Infanterie, & son Artille-

in any Greek

#### 174 HIST: DES GUERRES

rie l'eussent joint, & ensuite charger les ennemis, qui n'étoient pas en état de lui faire tête. Mais il ne le crût pas à propos, perfuadé par la situation de l'Armée Ecossoise. & par de grands troupeaux de betail, qui étoient à quelque distance de l'autre côté de la Montagne, qu'elle étoit beaucoup superieure en nombre. Il depêcha Courrier fur Courrier au Roi pour l'informer de ce qu'il avoit vû, ou crû voir, sans s'arrêter pour en attendre la reponse. Du consentement de ses principaux Officiers, il retourna joindre son Infanterie, à laquelle il avoit envoyé des ordres de nepas avancer. Ainsi las, & fatigué par une longue marche, & encore plus par une chaleur infuportable, il se rendit au Camp, où étoit le Roi; & les Ecossois se retirerent en un Poste plus propre pour leur campement.

Le Comte de Holland se retire de Dunce.

Ceux qui étoient entrez dans la Convention d'Ecoffe, & qu'on appelloit Convenanciers connoissans l'embarras où étoit la Cour, aussi bien que leur propre foiblesse, éctivirent plusieurs lettres aux Nobles qui étoient proche de la personne du Roi, selon les humeurs differentes de ceux auxquels ils écrivoient. Ils en adresserent trois aux trois Generaux, les Comtes d'Arondel, d'Essex, & de Holland. Celle du Comte d'Essex étoit d'un style plus soumis, que les deux autres. Ils s'éténdoient beaucoup " fur sa grande reputation . & " fur leur extrême déplaifir de ce qu'il " avoit pris les armes contr'eux. Ils ajoûn toient que jamais ils n'avoient eu la pen-" fée de faire la guerre à l'Angleterre : " Mais seulement de deffendre les Droits,

#### CIVIL: D'ANGLETERRE.

" & les libertez qui leur étoient accordez par " les loix du Pais, jusques à ce qu'ils pussent » avoir accez auprès de S. M. pour lui expo" fer leurs gries; qu'ils en étoient empêchez » par le grand credit de quelques uns de leur sen par le grand credit de quelques uns de leur sen haïssoit. " Qu'ils le flupslioient de leur ren, dre de bons offices auprès du Roi, & de " faire en sorte qu'ils pussent ètre entendus. Le Conte d'Essex, fort delicat fur le point d'honneur, reçût cette lettre ficrement, & "Penvoya au Roi, sans y faire de reponse, & sans vouloir entrer en aucune conserence avec

les Deputez.

Les Comtes d'Arondel, & de Holland recurent leurs lettres plus favorablement. Dans celle du premier ,, les Ecossois lui faisoient " de grandes: protestations de l'estime qu'ils , avoient pour sa personne, & pour la Na-, tion d'Angleterre en general. Que la seu-, le idée d'une guerre entre les deux Nations , leur faisoit horreur. Et le supplioient de , presenter à S. M. l'Adresse incluse dans la , lettre, & de faire avoir une Audience à , leurs Deputez. Le Comte eut plus d'égards pour eux, qu'il n'est ordinaire à un General d'Armée. Il les assura , qu'il feroit tout , son possible pour moyenner une bonne Paix , entre les deux Nations. On crut qu'il avoit fait souvent de pareilles promesses par plufieurs messages envoyez en Ecosse, & qu'il avoit donné des passeports pour cet effect à plusieurs personnes de basse condition, & qu'on ne soupçonnoit point.

G 6

#### HIST: DES GUERRES

Ils écrivoient avec plus de confiance au Comte de Holland, dont ils attendoient de plus grands fervices. Ils lui envoyerent une Copie de leur Requeste au Roi, & le prierent ,, d'employer son credit pour engager S. " M. à consentir un accommodement, & à , nommer quelques personnes affectionnées à , la Religion & au bien public, pour faire " le Traitté. Le Comte parut depuis avoir affez de panchant pour pacifier les choses. Et la facilité qu'eut le Roi a écouter la propofition qu'on lui en fit, & à consentir qu'on lui envoyat promptement des Deputez, qui lui offrissent des conditions raisonnables calma la trop grande ardeur pour la guerre.

Plusieurs circonstances faisoient croire à ceux qui examinoient les choses avec un peu d'attention, que le Roi n'avoit pas dessein de faire une guerre sanglante, qu'il s'attendoit que la seule vuë de son Armée forceroit les Rebelles à se soumettre, & à demander pardon, à telles conditions qu'il voudroit leur prescrire, & que par ce moyen il établiroit dans les Eglise d'Ecosse le Gouvernement qu'il s'étoit proposé. Le Marquis d'Hamilton avoit paru devant Leith, fur les bords de l'Ecosse . avec sa Flote, & son Infanterie, sans faire aucun acte d'hostilité. S. M. lui envoya des ordres de ne rien faire, lors qu'elle fut informée par les Couriers du Comte de Holland que les ennemis avoient paru prés de Dunce. Il y avoit receu des visites de sa femme, qui avoit beaucoup d'autorité dans le Parti des Rebelles, ses filles étant mariées aux plus grands Persecuteurs de l'Eglise Anglicane. A fon

son retour le Roi l'avoit reçu avec autant de joye, que s'il avoit remporté une victoire complete : enfin S. M. avoit refusé à quelques Officiers de Cavalerie la permission de faire des Courses en Ecosse, & de ravager le païs pour reduire les ennemis par la force. Ces vues étoient assez justes, & elles auroient eu fans doute le succez qu'il en esperoit, s'il avoit été plus ferme pour ses propres interêts, & avoit rejetté toutes les propofitions qui lui furent faites par les Ecossois. Mais ceux de cette Nation, qui étoient à la Cour, avoient fait impressions sur l'esprit de beaucoup de Seigneurs Anglois. Et quoiqu'il y en eût peu, qui se fussent unis pour s'opposer aux volontez du Roi, Cependant tous ensemble desaprouvoient le dessein de faire la guerre & en murmuroient entr'eux. Lorsque les Rebelles apprirent par leurs intelligences fecretes, que l'occasion leur étoit favorable, ils envoyerent leur Requeste à S. M. qui fut parfaitement bien receue.

Dans cette Requeste ils censuroient d'abord les Conseils, & la conduite de certaines perfonnes, qu'ils ne nommoient point, leur im- au Roi, putant hardiment tout ce qui partoit immediatement du Roi. Et ils finissoient par toutes les protestations d'obéssisance, & de sidelité pour S. M. que l'on se peut imaginer. En ce temps là le Roi n'avoit aucune Personne dans son Conseil, qui est en recommandation l'honneur de S. M. ni amitié pour ceux qui tenoient le timon des affaires, si l'on en excepte le Duc de Lenoy, jeune homme de peu d'experience; qui avoit encore ce desavantage d'è-

٠,

tre

## 168 HIST: DES GUERRES

tre regardé comme un Ecossois, quoi qu'il ne le fut ni de naissance, ni d'inclination, que sa fidelité pour le Roi, & son respect pour l'Eglise, fussent à toute épreuve, & qu'il ne se melat d'aucunes intrigues, qui lui paroiffoient trop mysterieuses. Ceux que leurs charges attachoient au service du Roi étoient le Comte de Holland, qui n'aimoit ni le Marquis d'Hamilton, ni Wenworth Deputé d'Irlande, ni l'Archeveque de Cantorbery, ni presque rien de ce qui se pratiquoit dans l'Eglise. & dans l'Etat. Le Secretaire Coke, agé de prés de 80. ans, & affectionné pour l'Eglife. étoit mal informé de ce qui se passoit en Ecofle . & croyoit que tout ce que l'on y faisoit . ou que l'on y pourroit faire ne meritoit pas le voyage que le Roi avoit entrepris. Le Chevalier Henri Vane, Controlleur de la Maison du Roi, homme actif, & de grand éclat, avoit assez de credit pour bien faire ses affaires: & ne prenoit soin que de ce qui pouvoit l'accommoder. Le Comte d'Arondel qui tenoit la premiere place dans le Conseil du Roi agissoit toujours conformement à son Caractere, & trouvoit qu'il y avoit affez long temps qu'il étoit general. La noblesse qui servoit à ses frais, & par ordre du Roi, en étoit ennuvée. Le Cointe de Pembroke, que i'avois oublié, haiffoit autant la guerre, qu'il aimoit la chasse, & il pressoit l'accommodement de tout son pouvoir. De sorte que les Ecossois trouvoient tout le monde disposé à traiter comme ils le souhaittoient. Il n'y eut que le Comte d'Essex, qui persista dans sa resolution de ne s'en point mêler, de n'y vouloir point

point être present, ni en avoir communication, & de ne recevoir aucunes visites des

Commissaires d'Ecosse qu'après que le Traité feroit conclu.

Les Ecossois demeuroient fermes dans leurs principes, jusques dans leur Adresse. Ils pretendoient n'avoir rien fait que conformement aux Droits de leur Nation, & pour l'avancement du fervice de S. M. qu'ils disoient avoir toujours devant les yeux. Ils demandoient ,, que l'on punit exemplairement ceux " qui les avoient deservis, & rendu leur con-" duite odieuse au Roi. Et que quelques " Seigneurs fussent chargez de dresser les Ar. , ticles du Traité. Sans autre fournission le Traité fut mis sur le tapis, & conclu en peu de temps.

Il n'est pas possible de representer ce qui se vn trais passa lors de ce Traité; il y eut de longues té de conferences, mais peu de choses redigées par concluéctit. De tous ceux qui étoient presens, à peine s'en trouva-t-il deux du même sentimens, ni qui donnassent un même sens à ce qui fut écrit. Enfin on fit un Accord, fi l'on peut appeller Accord, ce que chacun en particulier croit contenir le contraire, ou tout autre chose, que ce que les autres croient. Il portoit ,, que les troupes seroient conge-" diées : Qu'il il y auroit une amnistie du " passé : que les châteaux , & Forteresses du , Roi , seroient renduës : Qu'un Parlement , feroit convoqué pour un entier ajustement : " qu'aucun ne pourroit être poursuivi en jus-" tice, ne s'étant rien passe de criminel. Par les termes du Traité les troupes du Roi ne

devoient être congediées, qu'après que les autres y auroient fatisfait. Et le Roi resolut alors d'être present du moins à l'Assemblée, s'il ne l'étoit pas au Parlement. Mais on avoit tant d'impatience pour la Paix, que l'Armée du Roi sut aussi-tot congediée, S. M. se hâtant de retourner à Londres, & d'envoyer le Comte de Traquaire à Edimbourg, avec ordre de preparer toutes choses pour l'Assemblée: Pendant que les Ecossois s'assemblée se de caresses aux Anglois, & se faisoient une considence mutuelle de leurs ressentin

mens.

Le Marquis d'Hamilton fur le bruit que l'on travailloit à un accommodement, laissa sa Flotte devant Leith, & arriva à Berkes, deux heures aprés la fignature du Traité: Ce qui le mettoit à couvert de tous les reproches qu'on lui auroit pu faire. Plusieurs étoient persuadez que le Marquis étoit alors très desagreable à ses Compatriotes : & ceux de sa Nation qui eurent le plus de part au Traité firent ce qu'ils pûrent pour engager les Anglois à le bannir de la Cour; les Anglois y avoient affez de disposition : Mais il leur rendit de si bons offices, qu'il ne fut pas long temps dans leur disgrace. Les Deputez s'en retournerent en Ecosse après avoir obtenu tout ce qu'ils souhaittoient, & se firent beaucoup plus d'Amis en Angleterre qu'ils n'avoient auparavant. Ils retinrent leurs Officiers, & la pluspart de leurs Soldats. Ils commencerent à persecuter tous ceux, qui n'avoient pas fait paroître autant de zele qu'eux, pour leur Convewant, comme des gens qui leur étoient suspects.

Et au lieu de moderer leur fureur contre les Evêques, ils firent une protestation publique de ne point discontinuer les procedures qu'ils avoient commencées dans leur Assemblée de Glasgow, par laquelle les Evêques furent excommuniez pour n'avoir pas voulu comparoître. Ils publierent une proclamation par laquelle ils imposoient des peines severes contre ceux qui les retireroient en leurs maisons. Et quand le Roi fut de retour à Londres, il eut le chagrin de trouver ses troupes dispersées sans qu'il y eût de Paix , il fit brûler par les mains du Bourreau, une Copie du traité que les Ecossois avoient falsifiée. & fait imprimer pour la rendre publique, chacun en desavouant le contenu, mais n'ofant en publier une veritable.

On ne peut exprimer tontes les suites su. Ses sui-nestes de ce malheureux Traité, à la honte nestes. de ceux qui y avoient contribué. Les troupes n'avoient pas été licentiées d'une maniere affez obligeante, pour les faire revenir facilement, quand on auroit besoin de leur service. Le Comte d'Essex qui avoit plus merité que les autres, fut le plus mal recompensé. Le Commandement de la forêt de Needwood étant revenu en la disposition du Roi par la mort du Lord Aston, le Comte avoit lieu d'esperer que S. M. l'en gratifieroit , cette forêt étant à sa porte : Cependant il en fut refusé, & le Roi en disposa en faveur d'un autre. Ce qui changea la disposition de son esprit, & le rendit susceptible de certaines impressions, dont il n'auroit pas été capable auparavant.

Ce

Ce n'étoient que Factions, & animofitez à la Cour. Le Comte de Newcastel, Gouverneur du Prince, & un des plus confiderables du Royaume par sa fortune, & par ses belles qualitez, avoit fait une Compagnie de Cavalerie de 200. hommes, presque tous Gentilshommes du Nord, ses Alliez, ou de sa dependance. Elle fut nommée la Compagnie du Prince de Galles, & le Comte en avoit le commandement. Il partit à la tête de sa Compagnie pour l'Ecosse avec le Comte de Holland, & à l'occasion de quelques ordres, il demanda la preference pour sa Compagnie, qui étoit celle du Prince de Galles, Ce que le General lui refusa, lui commandant de garder le rang qu'il lui avoit marqué. L'autre obeit, & en eut un vif reffentiment, attribuant ce refus au peu d'amitié, qui étoit entr'eux. Mais auffi-tôt que les troupes furent licentiées, il envoya un Cartel au Comte de Holland par un Gentilhomme fort ponctuel, & fort habile pour ces fortes de messages. Le Comte de Holland qu'on n'avoit jamais soupçonné de manquer de courage, n'accepta pourtant pas volontiers le défi. Il dilaya tant qu'il put, & l'affaire avant enfin éclaté, elle fut accommodée par l'autorité du Roi. Ce qui n'empêcha pas qu'à la Cour, chacun n'en raisonnat à sa manierie, & ne fit paroître l'affection qu'il avoit pour l'un ou l'autre Parti.

Le Roi de son côté tomba dans une prosonde triftesse, persuadé que ce contre-temps ruinoit sa reputation, au dedans, & au dehors de son Royaume. De ceux qui l'avoient

# Civil: D'Angleterre.

mal Confeillé faute de vigueur, ou d'experience, n'ayant pamais manqué de fidelité, le Secretaire Cohe fut le premier facrifié, & deposé de son office à l'âge de 80. ans, sous pretexte qu'il avoit obmis dans le Traité des clauses qui devoient y être inscrées, & d'y en avoir inseré d'autres qui n'y devoient pas être. Et peu de temps après le Chevalier Hemi Vane sur fait Secretaire d'Etat par l'intrigue secrete du Marquis d'Hamilton, & par le credit de la Reine. Ce qui sur le veritable motif de la demission de Coke.

Les Ecossois tiroient un grand avantage de toutes ces brouilleries. Ils venoient aisement à bout de leurs desseins. Ils avoient eu jusques là très peu de credit dans les pais étrangers, & quoi que l'aversion des peuples, pour le Papisme, leur donnât de l'inquietude, on ne pouvoit pas les resoudre à une Rebellion ouverte. Mais après ce Traitté de Pacification, ils devinrent plus confiderables, & au dehors, & au dedans. Au dehors, comme des gens en état de mettre une Armée sur pied contre leur Roi, & de le reduire à leur accorder tout ce qu'ils demandoient sans aucun blame ni reproche. La France leur ancienne Alliée, les regarda comme des instrumens propres à troubler fes voifins. Le Cardinal de Richelieu, qui n'avoit jamais crû que la defaite des Anglois fut une reparation suffisanre pour l'entreprise sur l'Ile de Ré, sut ravi de trouver cette occasion, pour interrompre une paix, qui n'étoir pas favorable à ses intentions. Il envoya fecretement un Agent à Edimbourg, pour y échauffer les esprits, & fa-

fomenter les divisions. Il en reçeut aussi un de leur part, pour solliciter le secours dont ils avoient besoin. Il leur fournit des Armes. & des munitions, & leur promît de les affister dans toutes les entreprises où ils voudroient s'engager. Le Comte de Holland entra dans une plus étroite correspondance avec eux. Il leur fit toucher une fomme considerable movennant une sureté de le rembourser dans un an. Au dedans, un fi puissant appui lui donna plus d'autorité sur les peuples. Et après avoir formé quelques Compagnies sous de bons Officiers dont la plus part leur venoient d'Allemagne, & de Suede, ils ne firent plus de scrupule d'exiger du peuple l'argent qui leur étoit necessaire, & d'user de rigueur contre ceux qui ne payoient pas volontairement. Ils renouvellerent l'administration du Gouvernement, telle qu'ils l'avoient établie au commencement des troubles, & qu'ils avoient desavoiiée lors du Traité de Paix. Et ne voulurent point souffrir dans le Château d'Edimbourg le Gouverneur que le Roi y avoit mis dans ce temps là, pour faire reparer les travaux qui avoient été ruïnez, & pour acheter dans la Ville, les provisions necessaires pour la subsistence de la Garnison.

Mais le Traité leur fut avantageux fur tout, en ce qu'il leur facilita les moyens de converfer avec les Anglois, de perfuader à plusieurs qu'ils étoient fideles, & obéiffans au Roi en tous égards, & qu'ils avoient de trop justes sujets de se plaindre des mauvais traitemens qu'on leur faisoit par le credit de leurs compatriotes, qui avoient le plus d'accez auprès

de

de S. M. & de connoître plus particulierement quelques Seigneurs qui desapprouvoient autant que les Ecossois memes tout ce qui se passoit à la Cour, & avec lesquels ils convinrent de ce qu'ils avoient à faire, & des moyens de prevenir les oppositions de ceux qu'ils regardoient comme les ennemis des deux Nations.

Quand ils eurent reduit le peuple d'Écosse à n'ofer contredire tout ce qu'ils faisoient, ils ne perdirent aucun tems à se preparer à une guerre qu'ils avoient resolu de poursuivre, & pluseurs tant du Conseil Privé du Roi, que des Premiers Ministres, qui sembloient d'abord desaprouver ces brouilleries, prirent le Parti de ceux qui en étoient les Conducteurs.

Le Comté d'Argyle avoit d'extremes obligations au Roi, S. M. l'avoit garanti de la fureur de fon Pere, qui étant irrité de sa désobéissance, avoit resolu de disposer de ses biens, & de le priver de la succession. Le Roi voulut bien interposer son autorité pour les reconcilier. Et comme le Pere, qui s'étoit fait Catholique Romain, avoit besoin de sa protection contre la rigueur de la Loi d'E-cosse, il eut la complaisance pour lui, d'abandonner tous ses biens a son sils, & de se reserver seulement une pension à vic.

Le Roi n'est que trop d'occasions de se souvenir de ce que le Pere lui dit en particulier, quand l'accord sut conclu. Sire, lui dit il, je me sommets volontiers à vôtre bon plassir, quelque tort qu'il me fasse. Vous devez mieux convoitre e e jeune bomme, que vous ne faites. C'est un esprin double, rus!, substitutif qui ne scravit aimer person.

ne,vous m'avez abaissé pour l'élever, cependant s'il est jamais en son pouvoir de vous faire du mal, il n'y manquera pas. Le Roi écouta cet avertiflement comme un effet de la passion du Pere contre son fils, & ne prît point d'autres precautions contre les suites de cette prediction, qu'en élevant le fils aux premieres charges, pour l'engager à setenir dans son devoir par reconnoissance, en le mettant en état de pouvoir faire du mal. Le Comte d'Argyle après la mort de son Pere. s'abstint d'aller à Edimbourg pendant les premiers troubles. Et quoi qu'il ne diffimulat pas l'aversion qu'il avoit pour les Evêques, dont un lui avoit fait de sanglants outrages, neantmoins il renouvella ses protestations de fidelité au Roi. & qu'il seroit toujours prêt de s'engager à son fervice, fi les troubles continuoient. Mais après le Traité de pacification, lors qu'il vid les troupes du Roi licentiées, & que les Convenantiers persistoient aux Actes de l'assemblée de Glas-

Comte le Traité de pacification, lors qu'il vid les troud'Argile pes du Roi licentiées, & que les Convenantiers
te joint perfificient aux Actes de l'affemblée de Glasunantier gouv, il se rendit à Edimbourg en diligence,
nonob- avec un grand train. Il signa la Convention;
fant les grandes il s'engagea à faire provision d'Armes, & à
eliga- lever des troupes, & s'attira la confiance de
tous ceux du Parti.

tions to qu'il avoit au Roi, 22

lever des troupes, & s'attira la confiance de tous ceux du Parti.

On ne laissoit pas de faire croire au Roi, que tout pouvoit être appaisé sans essuit pas de la division entre commander avoit mis de la division entre les Chefs du Parti. Que le Comte d'Arage le n'avoit eu aucun dessein de prendre le leurs interêts, & qu'il ne s'étoit joint à pus confiderables. Qu'il falloit que S. M. leur ordonnât de deputer vers elle des personne leurs ordonnât de deputer vers elle des personne le leurs ordonnât de deputer vers elle des personne le leurs ordonnât de deputer vers elle des personne le leurs ordonnât de deputer vers elle des personne le leurs et le leur ordonnât de deputer vers elle des personne le leurs et leurs et le leurs et le

# CIVIL: D'ANGLETERRE. 167

" fonnes de confiance d'entr'eux , pour lui rendre raison de leur conduite. Et pour , cet effect envoyer des fauf-conduits pour , ceux qu'ils voudroient deputer. Ce qui fut fait, & les Ecossois envoyerent quelques personnes de qualité pour rendre leur respects à S. M. entr'autres le Lord Lowden, dont nous aurons occasion de parler dans la suite. Ces Deputez refuserent de rendre aucun compte qu'au Roi en personne, ne lui donnerent point d'autre raison de ce qui avoit été fait, que l'autorité de ceux qui en étoient les Auteurs, & la necessité d'en user ainsi , & tâcherent de justifier leur conduite par des protestations de fidelité les plus foumifes, que leur langage le put permettre.

Dans ce temps-là le Roi intercepta une let- Vne lettre écrite au Roi de France, par les Chefs treécrite
des Rebelles, & en particulier par le Lord de France
Lorden, dans laquelle, "ils se plaignoient de parquel", la dureté, & de l'injustice du Gouverne- ques noment que l'on exerceoir sur eux. Il sproient bles d'E", le Roi de France de se souvenir que leur Rotercepte
", yaume avoit dependu autresois de cette pas. Ma,
" Couronne; de les prendre en sa protection;
" de les affister dans leur besoin, '& d'avoir
" toute conssance au nomme Colvii, qui étoit
le porteur de la lettre, & qui étoit instruit

", de toutes les particularitez. La lettre étoit cachetée, & adreisée au Roi. Termes dont il n'y a que des Sujets qui se servent, quand ils parlent de leur Roi legitime. Elle su lon au Conseil du Roi, & le Lord Louden examiné, ne voulut point donner d'autre reponse, sinon ", qu'elle étoit écrite avant le Trai-

"té de pacification, qu'elle n'avoit point été " envoyée, que quand il auroit commis quel-" que faute, il devoit avoir la liberté de s'en " retourner en vertu de son sauf-conduit, & , qu'on ne pouvoit l'interroger , ni proceder , contre lui qu'en Ecoffe. Tous furent d'avis qu'une si horrible trahison ne devoit pas être excusée si legerement, & que le Lord Lowden, & Colvil, qui par hazard se trouva dans Londres, devoient être envoyez à la Tour. Ce qui fut executé, & l'on s'attendoit que leur procez seroit fait en peu de jours.

Cette decouverte fit une profonde impresfion sur l'esprit du Roi, & lui fit comprendre que le poison avoit gagné jusques au cœur, & qu'il falloit employer les plus violens remedes, pour en arrêter les suites. il demanda avis au Commité du Confeil qu'il avoit accoûtumé de confulter sur les Affaires secretes, ce qu'il étoit à propos de faire en cette occasion. L'argent que l'on avoit amassé avec tant de soin, sut dissipé pour l'Action de l'été precedent, & les revenus de la Couronne avoient été consumez par avance. Il étoit absolument necessaire de lever des troupes pour composer une autre Armée : mais les moyens manquoient. On ne trouva pas d'expedient plus propre que la convocation d'un Parlement, qui n'avoit point été assemblé depuis 12. ans ; le dernier ayant été cassé avec des circonstances fâcheuses, qui avoient degoûté le Roi de ce fortes d'Assemblées. Neantmoins ce long intervalle, & la disposition generale des esprits dans la Paix , & l'abondance, repandue par tout le Royaume

fai-

faisoient esperer, que nonobstant les murmures du peuple contre quelques excez de la Cour, les plus sages ; & ceux qui voudroient conferver cette paix & cette abondance dont ils jouissoient, seroient élus pour servir dans la Chambre des Communes, & qu'ainsi il n'y auroit rien à apprehender du côté de la Chambre des Pairs. D'ailleurs l'indignation où étoit tout le Royaume contre les Ecossois qu'ils soupconnoient de vouloir envahir l'Angleterre, donnoit lieu de croire, que le Parlement feroit paroître un vif ressentiment de leur insolence, & de leur conduite criminelle envers le Roi, & y apporteroit les remedes convenables. Sur ces motifs, S. M. de l'avis unanime de tout le Commité, resolut de convoquer un Parlement pour le treiziéme d'Avril 1640. S. N. les lettres circulaires furent

Afin qu'on crût que la Cour n'avoit aucune apprehension de ce que le Parlement pourroit faire, & que le Roi avoit pris cette resolution par pure inclination, & non par aucun motif de necessité. El continua de se fe servir des mêmes voyes pour tirer de l'argent, qu'il sçavoit n'être pas agreables au peuple. Il exigea la taxe pour les vaisseaux avec la même rigueur, & sans aucune complaisance

expediées, & envoyées par tout le Royaume, où elles furent reçuës avec une très grande satisfaction de tous les peuples.

pour qui que ce foit.

Dans le temps qui s'écoula entre l'expedi La more tion des lettres circulaires, & l'alfemblée du du Lord Parlement, le Lord Coventry Garde du Grand Garde Seçau mourt. Ce qui fût très prejudiciable dugrand Tome l.

H

au Roi. Nous ne repeterons pas ce que nous avons déja dit de ce grand homme. Nous ajoûterons seulement que c'étoit un sage, & excellent Ministre, qui possedoit ce rare bonheur d'être chery, & estimé generalement de tout le Royaume. Et il y a toute apparence que s'il avoit affez vécu pour être dans l'Assemblée du Parlement, il ne s'y seroit rien passé contre le respect du à S. M. & qu'il auroit eu assez d'autorité dans les resolutions pour empêcher la malheureuse cessation de ce même Parlement. Son Successeur rendit encore cette perte plus sensible, le Seau ayant été donné un ou deux jours après au Chevalier Jean Finch, Chef de Justice en la Cour du commun Plaidoyé, extremement hai du peuple & qui n'avoit pas affez de reputation . ni d'autorité pour appuyer, & avancer le service dn Roi.

Le Patlement affemblé le 13. Avril 1640. S. N.

..

Le Parlement s'affembla le 12. Avril 1640. S. N. avec les cérémonies, & les formalitez ordinaires. Et après que S. M. eut dit en peu de mots, , qu'après une fi longue ceffation , il avoit trouvé à propos de convoquer un , Parlement pour lui demander les secours , & les avis dont il avoit besoin. Il laissa parler le Chancellier, qui s'étendit tout au long sur les motifs de cette convocation: sur ce qui s'étoit passé en Ecosse: sur la condescendance que S.M. avoit eue l'année precedente, en congediant son Arméc, trompé par les promesses, & les protestations de fidelité des Ecossois; sur les insolences qu'ils avoient commises depuis : sur la lettre adressée au Roi de France; & fur la suscription. Il ajoûta ., que

, que S.M. ne demandoit point d'avis, ni , de mediation fur ce sujet, mais le secours , " & l'affiftance de ses Sujets pour vanger son , honneur en levant une Armée. Que la fain son de l'année & le progrez que les Rebel-, les avoient déja fait, ne souffroient point , de retardement. Les affurant que s'ils vou-, loient le secourir aussi promptement que l'importance de cette affaire le demandoit. , il leur donnetoit ensuite autant de tems qu'ils , fouhaiteroient pour representer leurs Griefs. , auxquels il donneroit une reponse favorable. Le Roi s'étant retiré, la Chambre des Communes élut pour Orateur le Sergeant Glanvil, un homme fort juste dans tout ce qu'il faisoit. très bien instruit des procedures du Parlement, d'une conception vive, d'une expreffion prompte & ailée, & qui étoit en grand credit, & en grande estime dans la Chambre. Le Comte d'Arondel Comte Marêchal d'Angleterre, fut fait grand Maître de la Maison du Roi: Office necessaire à l'ouverture d'un Parlement, pour recevoir le serment de tous les membres de la Chambre des Communes. avant qu'ils puissent prendre seance. Deux jours après les Communes presenterent leur Orateur au Roi, qui approuva leur choix. Et retournerent en seur Chambre, qui dès ce moment étoit en état d'entrer en matiere.

La Chambre s'affembloit tonjours à huit heures du matin, & se levoit à midi, qui étoient les heures ordinaires des anciens Parlements: afin que les Commitez, qui portent le plus pesant sardeau des Affaires, eussement le plus pesant sardeau des Affaires, eusselfent l'après midi, pour leurs expeditions.

C'étoit auffi une coûtume auparavant de n'entrer dans aucune affaire importante pendant les premiers quinze jours, à cause de l'absence de plusieurs Membres, & que ce temps étoit necessaire pour l'établissement, & nomination des Commitez, & pour les autres preparatifs, & Cérémonies ordinaires. Mais on n'eut point d'égard à cet usage : l'intervalle entre l'envoy des lettres circulaires, & le jour de l'Assemblée, c'est à dire depuis le mois de Decembre jusques au mois d'Avril, avoit été plus long, il se trouva des Membres en nombre suffisant, qui ne demandoient qu'à travailler de forte qu'on ne perdit aucun tems à faire les Elections, & les autres preparatifs necessaires.

Pendant qu'ils se regardoient les uns les autres pour sçavoir qui parleroit le premier . la plus part n'ayant jamais été Membres du Parlement, M. Pym rompit la glace, c'étoit un homme de bonne reputation, & d'une grande experience dans ces Assemblées, où il avoit souvent affisté. Il fit une harangue qui dura deux heures, où après avoir parlé avec Eloge, & avec respect de la sagesse, & de la justice du Roi , il fit observer , " que pen-, dant la longue cessation des Parlemens il " s'étoit passé bien des choses insoutenables . & contre l'honneur de S. M. Il fit une énumeration de tous les projets que l'on avoit formez; de toutes les Proclamations publiées contre les loix, & des procedures faites en confequence, particulierement de la taxe pour les vaisseaux, & de plusieurs griefs concergant la jurisdiction Ecclesiastique.

par une recapitulation courte, & vigourcuse, pour montrer que toutes ces pratiques étoient contraires à la prudence, & à la justice du gouvernement ; ajoûtant " qu'il ne leur avoit dresse ce Plan , qu'afin qu'ils prisfent plus aisement les mesures necessaires , pour le bien de leur Patrie, laissant à leur n sagesse de choisir celles qui leur paroîtroient les plus justes. M. Grimfton infista feulement fur la taxe pour les vaisseaux, & sur l'iniquité des Juges qui l'avoient déclarée legitime en faveur du Roi, contre les mouvemens de leur propre conscience. Peard, ancien Avocat de peu de reputation, declama plus fortement contre cette taxe, la nommant une abomination. Surquoi Herbert Solliciteur General du Roi, homme éloquent, & subtil, dit, " qu'ils , pouvoient se souvenir avec quelle candeur , le Roi avoit procedé, non feulement en " cela , mais aufli en tout ce qui regaldoit ", l'administration de la justice envers le peupultice, & de la necessité de lever cette , taxe, il n'avoit pas voulu le faire, qu'il n'en eut eu l'avis de tous les Juges d'Anngleterre. Que quand Hambden refusa de payer, S. M. fut fortaise que les Juges den terminassent le Droit. Que jamais cause " n'avoit été debatue fi folemnellement. Qu'a-" près une longue deliberation , les Juges , avoient opiné publiquement, & si long , temps, que deux occupoient une feance entiere. Qu'enfin après toute cette folemnité ils avoient rendu leur jugement en fa-, veur du Roi, & declaré le Droit legitime. H 3 " Qu'au. 174 " Qu'aucun ne devoit avoir la temerité, de

parler de ce droit avec aigreur, ni l'appel-" ler une abomination, ce qui étoit un outra-" ge fait à S.M. qu'il demandoit que celui , qui s'étoit servi de cette expression fût tenu " de s'expliquer positivement, & ensuite de

. se retirer. Ce discours fit tant d'impresfion que Peard eut beaucoup de peine à s'exempter d'une rigoureuse censure.

La Chambre des Pairs donne avis sux munes mencer par un

tubfide.

Quoique le Parlement ne se fût encore afsemblé que six ou sept fois, la Cour s'impatienta de ce qu'il n'avoit point deliberé sur les secours que le Roi demandoit : ce qu'on prevoyoit devoir occuper beaucoup de temps. La chambre des Pairs beaucoup mieux dispofée pour S. M. demanda une Conference à la Chambre des Communes, & lui proposa par forme d'avis , de commencer par accorder " un secours au Roi, vula necessité pressan-, te des Affaires, & qu'en suite elle proce-

deroit fueles griefs, ou fur telle autre matiere qu'elle trouveroit à propos. Surquoi a la Chambre Haute donneroit ses avis lors , de la Conference. Mais cette proposition fut fort mal recuë par la Chambre des Com-

munes. C'est un privilege incontestable de cette Chambre, & qui n'a jamais été mis en question dans les temps mêmes les plus difeffregar- ficiles , qu'elle seule peut accorder des subsi-

déparles des, sans aucune participation de la Chambre des Pairs : De forte que d'un consentement unanime, elle declara que ce Message une vio- de la Chambre des Pairs étant une violation

leur Pris- de ce Privilege, ils ne delibereroient fur aucune matiere que la Chambre ne leur eût fait

une

Comlation de

### CIVIL: D'ANGLETERRE.

une reparation de cette entreprise. Les Seigneurs s'apperçurent de leur faute, dont quelques uns d'eux, qui n'ignoroient pas ce Privilege, avoient tâché de les dissuader. "Ils re-" connûrent le Privilege des Communes tel , qu'elles le demandoient , & declarerent , qu'ils n'avoient pas eu intention de l'enfreindre en offrant de donner leur avis, n'avant , point parlé du plus ou du moins de ce sub-, fide, ni de la maniere de l'exiger, ce qu'ils " reconnoissoient appartenir à la Chambre " des Communes. Qu'enfin ils la prioient de , n'en prendre pas occasion de perdre le , temps, & de differer à pourvoir aux affaires les plus importantes pour le Royaume. Cela n'étant pas une satisfaction, ni une reparation sufficante, favorisoit quelques uns des Membres qui n'avoient pas intention d'accorder aucun subside au Roi, avant qu'ils eussent eu ce sujet de mécontentement, & qui auroient perdu leur credit, toute la Chambre en general étant très disposée à rendre service au Roi. Mais cette violation que les Communes exaggeroient, comme si elle avoit englouti tous leurs autres Privileges, & les avoit rendus dependans de la Chambre des Pairs. les toucha sensiblement. Ils établirent un Commité pour examiner ce qui s'étoit autrefois observéen cas de violation de Jeurs Privileges par la Chambre des Seigneurs, & pour dreffer une protestation, afin de l'envoyer à la Cham-

Quelques jours s'étant ainsi passez, & le Roi tion saiapprehendant que cet incident ne durât encore te par le long tems, s'avisa d'un autre expedient. Il en Roi, à la H 4 vova

bre Haute, & de l'inserer dans leur journal.

bre des Communes. voya un message à la Chambre des Communes par le Chevalier Henri Vane, alors Secretaire d'Etat, & Thresorier de l'Hôtel, où il disoit, " , avoir apris, qu'il y avoit quelques differens en-,, tre les deux Chambres , qui retardoient l'ex-, pedition des Affaires importantes du Royau-" me, dans le temps qu'une Armée étrangere " étoit prête à l'envahir. Qu'il apprenoit auffi , que le payement de la taxe pour les vaisseaux, , étoit desagreable à son peuple, quoi qu'elle , cut été jugée lui appartenir comme un droit , legitime. Que pour faire voir l'affection fin-" cere qu'il avoit pour ses Sujets en general, il n faisoit cette proposition. Que si le Parlement lui vouloit accorder douze subfides , pour être payez en 3. ans, cinq la premiere , année , quatre , la seconde , & trois la der-" niere, S. M. renonceroit à cette taxe pour "avenir, de telle maniere que le Parlement , trouveroit à propos.

Elle eft mile en debat.

Cette proposition pouvoit être regardée comme une autre violation de Privilege, S. M. prenant connoissance des differens d'entre les deux Chambres. Cependant on ne s'y arrêta pas, & il fut resolu de deliberer le lendemain sur le message du Roi. Ceux qui étoient contraires aux subsides, ne manquerent pas de faire valoir la somme exhorbitante que le Roi demandoit, sans faire voir à quel usage elle devoit être employée; mais ceux de cette Classe étant en petit nombre dans la Chambre, leur avis ne fut pas écouté. Plusieurs firent observer .. qu'on vouloit " leur faire acheter la decharge de la taxe , pour les vaisseaux imposée injustement sur , tout

, tout le Royaume, & qu'en achetant cet-, te decharge, ce seroit convenir que l'im-, position étoit legitime. Qu'avant toutes , choses il falloit examiner le jugement, , qui l'avoit confirmée, & que quand il au-, roit été declaré nul, ce que l'on accor-, deroit au Roi seroit regardé comme une , gratification, & non pas comme une re-, compense. Mais le plus grand nombre infista fortement sur la somme demandée, que ceux qui disoient bien connoître l'état du Royaume, foutenoient hardiment exceder tout ce qu'il y avoit d'argent en Angleterre ; ce qui fut trouvé , bien tôt après , n'être pas veritable. Il y en eut très peu, fi l'on excepte ceux de la Cour, prêts à tout accorder au Roi, qui ne cruffent que la somme demandée étoit excessive, & qui ne consentissent en accorder une moindre : surquoi d'un commun consentement de toute la Chambre la deliberation, qui avoit duré jusqu'à 4. heures après midi, contre l'ordinaire, fut remile au lendemain. Cette question sut debatue dans un Comité de toute la Chambre, où l'Orateur ceda sa Place à M. Lenthall, Avocat. Et dans ces différentes contestations . il n'v eut pas le moindre emportement, ni une seule parole offenceante. Il n'y eut qu'un Gentilhomme de la Campagne, peu connu, qui dit " que ce subside devoit être employé n à soutenir la guerre Episcopale, & qu'il , étoit plus à propos que les Evêques la foun tinffent eux mêmes: Mais personne ne releva, & ne seconda cette odieuse reflexion.

Le lendemain la Chambre assemblée en H 5 Com-

Commité, on s'attendoit qu'il y auroit en quelque nouveau message de la part du Roi, qui auroit pu mettre fin à la contestation, ou du moins v apporter quelque temperament. Cependant ne s'en étant point trouvé, la proposition sut reluë, chacun raisonna plus au long, & avec plus de reflexion que l'on n'avoit fait le jour precedent sur le jugement de la taxe pour les vaisseaux, & soutint " que " quelque somme qu'on accordat au Roi, ce " devoit être un temoignage libre de leur af-" fection pour S. M. fans aucun égard à la , taxe, qui ne meritoit pas que l'on y fit at-, tention, puisqu'en peu de temps elle seroit , aneantie. Ce qui parut conforme aux sentimens d'une si grande partie de la Chambre, que M. Hambden le plus populaire de tous, & le même qui avoit deffendu en son nom le Procez contre le Roi, sur la legalité, ou illegalité de la taxe, crut que la matiere étoit disposée, pour être mise en deliberation . & reduisit la question à ce seul point , ,, de , scavoir si la Chambre consentiroit à la pro-, position faite par le Roi, comme elle étoit contenue dans le message. Etant très assuré que ceux qui trouvoient la fomme excessive, ou qui ne vouloient rien accorder au lieu de la taxe, & par forme derecompense, prendroient le parti de la negative.

Quelques uns ayant demandé que cette quefeion fut agitée le Sergeant Glanvil, affis entre les autres membres pendant que la Chambre étoit en Commité, se leva, à par un discours pathetique,,, exhorta la Chambre à accorder au Roi ce qu'il demandoit, pour confirmée, disant, qu'il étoit contre la Loi, , s'il entendoit bien ce que c'étoit que la loy. Cette expression quoi que necessaire, & dite adroitement pour gagner les sussinges de la Chambre en raveur du Roi, ne laissa pas d'irviter la Cour, & tous ceux sur lesquels is

faifoir plus de fond.

Jamais harangue n'a tant rétini les fentimens d'un Confeil populaire, & fila question avoit €té deliberée sur le Champ, il y a toute apparence que le nombre des contredisns auroit été fort peu confiderable. Mais après un peu de silence, quelques uns qui convenoient du principal, defaprouverent la maniere. Ce qui redonna courage aux autres, qui demanderent encore avec empressement, , que la , question proposée d'abord par M. Hambdeau, que su la consensable de la consensa

fut deliberée M. Hyde \* se leva, & soutint au H 6 con
\* C'est l'Autheur de cette Histoire, qui étoir alors Membre de la Chambre des Communes.

contraire, " qu'il la falloit rejetter, com-, me captieuse, & sur laquelle aucun ne vou-, droit deliberer, finon ceux qui vouloient ne rien accorder au Roi, & qui aprés avoir , rejetté la proposition dans les termes qu'el-. le est exprimée par le message, preten-. droient qu'il n'y auroit plus rien à delibe-, rer. Au lieu que ceux qui consentoient accorder des subsides au Roi, & qu'il cro-,, voit être en plusgrand nombre, quoi qu'ils ne convinssent pas de la quantité, ni de la , maniere , ne seroient pas satisfait d'entrer , dans la question d'Hambden. Partant son avis étoit que chacun eut une pleine liber-, té de dire, oui, ou non. Que la seule ques-, tion qu'il falloit agiter la premiere, étoit de scavoir fi l'on accorderoit des subfides au Roi. S'il passoit pour l'affirmative, on », pourroit alors en agiter une seconde . de , sçavoir quels subsides on accorderoit, & de , quelle maniere. Si au contraire la negati-, ve prevaloit , elle produiroit le même ef-, fect, que l'autre question proposé par M. , Hambden.

Cette proposition sut approuvée par quelques uns; mais il y en eut qui s'y opposerent avec emportement, la traverserent par d'autres propositions, & consumerent beaucoup de temps, sans se fixer à aucune conclusion. Ensin le Sergeant Glawvil dit, "qu'un Gentis le Sergeant Glawvil dit, "qu'un Gentis quellion qui lui sembloit fort raisonnable; multiple sur lui sembloit fort raisonnable; M. Hyde soutint ce qu'il avoit avancé, repondit à ce qu'on lui avoit objecté, & demanda que sa question sur deliberée. On n'entendit plus

plus qu'un bruit confus, les uns demandoient la question de M. Hambden, les autres la question de M. Hyde, mais le bruit de ceux qui demandoient la derniere, étoit beaucoup plus fort que l'autre. Et il est certain que celle de M. Hyde l'auroit emporté, fi le Chevalier Henri Vane ne s'étoit pas levé pour dire, qu'il avoit accoûtumé d'agir franchement, & de bonne foy avec la Chambre, qu'il pouvoit les affurer que le debat de cette question ne serviroit de rien : qu'il avoit ordre de les avertir . que s'ils n'accordoient pas les subsides en la même quantité, & en la même maniere qu'ils étoient demandez par le message, S. M. ne les accepteroit point. Le Solliciteur General se joignit à l'avis du Secretaire Vane, les autres le tinrent dans le filence quoi qu'en la plus part ils desaprouvassent cette opinion. comme il étoit prés de 5. heures & demie du foir la Chambre s'ajourna pour le lendemain.

Le Chevalier Henri Vane, & le Solliciteur General Herbert, dont le sentiment avoit plus de poids auprès du Roi, que celui de tous les autres, lui persuaderent que la Chambre étoit dans une disposition beaucoup plus mauvaise qu'elle n'étoit effectivement , & que s'ils fe rassembloient, ils feroient infailliblement pafser une resolution contre la taxe pour les vaisseaux, qui ruïneroit le revenu de S. M. & les autres branches de la Recepte : ce que les autres n'auroient pas la hardiesse d'entreprendre ; & très peu qui eussent assez de credit pour y reiffir. Ce qui se passa dans le Parlement fuivant, fait affez comprendre que le H 7 Che-

Chevalier Henri Vane, prenoit ce parti malicieulement, & pour mettre tout en constinon, par une haine implacable contre le Comte de Strasford Lieutenant d'Irlande, dont on meditoit la perte. Mais il est dissificile de penetrer les motifs, qui faisoient agir le Soliciteur General, si ce n'étoit son orgueil, & le chagrin qu'il avoit que son autorité n'étoit pas assez grande dans la Chambre. Quoi qu'il en soit, ils firent si bien que le Roi sans autre deliberation sur un super de cette importance, cassa le Parlement dés le lendemain matin.

Le Parle. enent callé.

Cette rupture abâtit le courage de toute la Nation. On ne pouvoit esperer qu'à l'avenir, il se format une Assemblée de tant d'hommes. fi fages, fi peu paffionnez, & qui eussent autant de retenue dans leurs discours, & l'on ne pouvoit comprendre quel outrage ils avoient fait au Roi, pour l'engager à prendre une tel. le resolution. Mais on remarqua beaucoup de fatisfaction dans la contenance de ceux qui s'étoient opposez aux volontez du Roi, ne pouvant cacher la joye qu'ils avoient dans le cœur. Ils penetroient affez l'avenir, pour en conclure, que le Roi convoqueroit bientot un autre Parlement , & qu'on n'éliroit pas une seconde fois tant de personnes in-Rexibles.

Une heure après cette cassation, M. Hyde rencontre M. de S. Jean, naturellement fort triste, & qui ne rioit que sort tarement, mais qui dans ce moment avoit le visage sort gay. S'étant apperçû que M. Hyde étoit chagrin, il lui demanda ce qui lui saisoit de la

# CIVIL: D'ANGLETERRE. .183

peine? l'autre repondit ,, que ce qui lui fai-, foit de la peine, en faisoit à tous les gens de bien qui ne pouvoient voir fans dou. " leur une si grande confusion, & la ruptu-, re d'un Parlement si sage, qui pouvoit seul y apporter du remede. S. Jean repartit ., que tout alloit bien, & que ce Parlement , n'auroit jamais fait ce qu'il falloit faire. En effet il n'auroit pas pris toutes les resolutions, qui lui & ses amis auroient souhaité.

Ouand le Roi fut mieux informé des bon- Le Roi nes intentions de la Chambre des Communes, faché & qu'elle auroit infailliblement voté pour les caffe le Subsides , si le Chevalier Henri Vane , n'avoit Parlepas declaré positivement que S.M. les refuse- mentroit, s'ils n'étoient pas dans les termes du message , il fut fort en colere contre Vane, & lui dit, ", qu'il ne lui avoit jamais donné or-, dre defaire une telle declaration, que quel-, ques subsides que la Chambre lui est accordé, il les auroit acceptez avec joye, son principal dessein étant de faire connoître , à tout le monde, que ses sujets vouloient , bien le secourir dans cette conjucture. consulta le même jour ou le jour suivant. s'il pourroit par une Proclamation faire rafsembler le même Parlement. Mais cela n'étant pas possible, il chercha des moyens plus fors de trouver de l'argent, & y réuffit fi heureusement qu'en moins de trois semaines, les Seigneurs du Confeil, & d'autres gentilshommes particuliers, lui preterent volontairement plus de 300000. liv. sterl. qui furent portez à l'Echiquier, pour l'usage de S. M. preuve certaine de l'affection de ses sujets, &

de

de l'abondance, qui regnoit alors dans le Rovaume.

Il leve une Armée.

l'Armée, & le Lord Conway General de la Ca-

Comte de Norttumber hand fait General de l'Armée.

valerie. Les Comtes d'Arondel , & d'Effex , qui n'avoient point eu de part aux bevues que l'on avoit faites, furent indignez de se voir exclus, & devinrent plus dispersez à se laisser gagner par ceux qui agissoient selon les occasions , & selon leurs differentes humeurs. Mais le Comte de Northumberland, qui s'étoit acquis une estime generale, parut plus propre pour le Commandement, & le Lord Conway passoit pour un brave, & habile Officier. D'ailleurs on ne croyoit pas que les Comtes d'Essex, & de Holland fussent d'humeur à se laisser conduire, sans repugnance par les Conseils de S. M. ou le Comte de Strafford , hai mortellement de l'un & de l'autre, avoit la meilleure part.

On envoya des ordres en Irlande pour y hâter les preparatifs, dont le Comte avoit laiffe la conduite au Comte d'Ormond son Lieutenant General. On y remit l'argent necesfaire pour lever de la Cavalerie, & des gens de pied, & pour un train d'Artillerie. Et toutes choses paroissoient dans un aussi bon état, qu'on le pouvoit raisonnablement souhaiter

vû le defordre des affaires.

Le Roi, le Comte de Northumberland, & Le Lord le Comte de Strafford crurent avoir fait pour con wers le micux de faire le Lord Conway General de de la Cala Cavalerie. Il étoit fort cheri des deux valeries Comtes. Et par un bonheur qui lui étoit particulier, il s'étoit attiré l'estime & la confiance de toutes les personnes de consideration, quoi que d'humeurs, & de caracteres opposez. Il étoit né à la Briel, & y avoit servi pendant que son Pere en étoit Gouverneur. Il fut élevé dans plusieurs emplois par le credit du Lord Vere. fon oncle. Quoi qu'il eut été marié jeune, lors que son Pere étoit Secretaire d'Etat, il ne s'étoit passé aucune Action en Angleterre, ni fur terre, ni fur mer, où il n'eût commandé, & toujours soutenu sa reputation malgré ses defauts. Il étoit voluptueux en ses repas, & s'abandonnoit à toutes fortes d'excez, cependant il ne laissoit pas de plaire aux plus graves, & aux plus rigides de toutes conditions. Quelque panchant qu'il eût pour les plaisirs, & quelque exact qu'il fut dans les fonctions de ses emplois, il sçavoit menager une partie de son temps pour l'Etude: ce qui le rendoit plus sçavant qu'un homme de guerre n'a coutume de l'être, du moins il paroissoit tel, dans toutes les occafions, & dans toutes les Compagnies, où il se trouvoit Il étoit d'une agreable conversation, & n'offensoit jamais personne,

dant que la Cour étoit partagée en différentes factions, & presque tous avoient de la haine l'un pour l'autre : lui feul étoit aimé de tout le monde, & n'étoit suspect à aucun par-

L'Archevêque de Cantorbery l'estimoit plus qu'aucun autre, & prenoit un fort grand plaifir en sa conversation, & à lui faire parler des affaires de l'Eglise Anglicane, pour laquelle il affectoit de paroître fort zelé, quoi que ceux qui le connoissoient plus particulierement fussent bien qu'il n'avoit aucun sentiment de Religion; & que toutes lui étoient égales. Il fut envoyé sur les frontieres d'Ecosse avec les premieres troupes levées, tant Cavalerie, qu'Infanterie, pour observer les mouvemens des ennemis & il avoit affez de forces pour les arrêter en cas qu'ils voulussent tenter le passage de la Riviere, qui n'étoit gueable qu'à un, ou deux endroits, & y ayant de bonnes garnisons dans Barwich & Carlifle.

Pendant que l'on agissoit ainsi publiquement, les intrigues particulieres causoient plus de mouvement, que jamais. Le traité de Paix avoit facilité les moyens de menager des correspondances, & de former des desseins, qui étoient plus secrets auparavant. Le dernier Parlement avoit assemblé, ceux qui hors de là étoient ses plus éloignez de sentimens, & dont il avoit découvert les inclinations qu'il auroit été difficile deconnoître autrement. A la Cour chacun penssoit plus tôt à perdre son ennemi, qu'à faire le devoir de sa charge, & à avancer les affaires de S. M.

Les Emissaires & agens repandirent par la ville des libelles pleins d'insolences, les afficherent aux Portes, & aux Places publiques, pour diffamer ceux qui occupoient les premieres charges de l'Etat. Le peuple se mutina, chacun le donnoit la licence de tout faire & de tout dire. Une troupe de Canailles au nombre de plus de mille, courut en foule au Palais de l'Archevêque de Cantorbery, à Lambeth, criant & protestant hautement qu'ils pulsee vouloient mettre ce Prelat en piéces. On se court en faisit d'un de ses Scelerats, qui fut executé à foule au Soutwark pour crime de haute trahison. Cet Palais de exemple n'appaifa pas la populace. L'Arche- veque à vêque effravé se sauva à White-Hall par ordre Lambette. du Roi, on ne crut point qu'aucune personne de qualité eût aucune part à cette sedition. Cependant M. Strode, un de ces Republicains qui opinoit pour la suppression de la Royauté, ne laissa pas de le dire après dans la Chambre des Communes. Il en étoit même parlé

qui y fut apportée par M. Pym.

Les chofes écient en cet état à la Cour, & dans la Ville: Pendant que les Rebelles d'Eseffe se preparoient pour une invasion, & les Anglois du moins pour se deffendre, tout d'un coup le Lord Louden qui avoit demandé les cours & la protection du Roi de France par une lettre écrite de sa main, fut mis en liberté, sans que cette resolution est été communiquée au Conseil. Et après une honnète, & obligeante reception qu'on lui sit à White-Hall, il sur renvoyé en Ecosse, comme ayant beaucoup de pouvoir sur ce peuple, & son fer-

dans un apprêt de la premiere Remontrance,

service étant necessaire pour les entreprises que l'on meditoit. On ne comprît pas bien le but de ce stratageme. On en parloit diversement, les uns croyoient que Lowden avoit promis au Roi de changer l'état des affaires en Ecoffe, & d'y appaiser tous les desordres. Les autres que c'étoit une affaire concertée par le Marquis d'Hamilton, qui prevoyant le besoin qu'il auroit d'une puissante protection, vouloit s'acquerir les bonnes graces des Ecossois par ce service signalé: ou du moins, s'il étoit afsuré de leur faveur, pour les informer de quelques particularitez. Et ceux qui parloient ouvertement, disoient,, que si la politique vou-, loit qu'on mît Lowden dans la Tour , la " Prudence, & la Justice vouloient qu'on le , retint prifonnier.

L'Expedition contre l'Ecosse fut retardée par la maladie du Comte de Northumberland General de l'Armée, que les Medecins trouverent fort dangereuse, ou du moins si longue qu'il ne pourroit pas servir cette année an Nord d'Angleterre. Ce qui l'obligea d'envoyer supplier S. M. de choisir un autre General. Le Lord Conway donnoit avis par toutes ses lettres que les Ecossois n'avoient pas afsez avancé leurs preparatifs pour se pouvoir mettre en marche cette Campagne; mais le Roi, qui étoit mieux averti d'ailleurs, qu'ils étoient prêts d'agir, trouva qu'il étoit necesfaire d'envoyer un autre General. Il fit choix du Comte de Strafford, laissant les troupes levées en Irlande pour faire diversion en Ecosse. au commandement du Comte d'Ormond. Mais le Comte de Strafford, qui n'ignoroit pas les defdesseins que l'on machinoit contre lui, aima mieux servir comme Lieutenant General du Comte de Northumberland, afin qu'il pût remettre sa Commission. Sous cette qualité il partit en diligence pour le Nord, avec trop

peu de troupes pour une telle entreprise.

Mais avant qu'il fût arrivé , l'Armée de Deroute Conway avoit été mise en deroute à Newburn. de Con-Les Ecossois s'étoient approchez dans le temps, way & par le même passage où ils étoient atten-burn. dus. Les Anglois étoient postez avantageusement fur une hauteur. Cependant sans qu'il y eut aucune effusion de sang de part ni d'autre, les Anglois prirent honteusement la fuite, & abandonnerent leurs bagages, & leur Artillerie, sans que Comway ofat regarder derriere lui; quoi qu'il lui eut été facile de faire volte-face, ses troupes s'étant aussi-tôt ramassées, & tous confus de leur fuite, ne demandaffant pas mieux, que de charger les ennemis, encore tellement effrayez, qu'ils ne purent se croire victorieux, jusques à ce qu'ils fussent assurez que Comvay étoit tranquile à Durbam; alors ils entrerent hardiment dans Newcastle.

Newcattle.

Le Comte de Strafford trouva l'Armée à L'Armée
Durhain, dans ce trifte état. Une si lâche Estige
retraite le mit dans une telle indignation, qu'il entre dans
n'eut pas toute l'honneteté pour les Officiers îlie,
qu'il devoit avoir en faisant les premieres
sonctions de sa charge. Et il se peut bien
faire qu'un si grand desordre ne lui permit pas
de reflèchir sur la saute qu'il faisoit. Ceux
qui avoient resolu de le perdre, ne manquerent pas de se prevaloir de cette occasion, pour

le rendre odieux à toute l'Armée, & y réüffirent si bien qu'en peu de temps, elle étoit plus animée contre lui, que contre les ennemis : imputans leur manque de courage aux scrupules de leur conscience de s'être engagez dans une guerre, dont les motifs n'étoient pas legitimes, & lui imputant d'être la seule cause qu'ils n'avoient pas mieux combattu. Lors qu'il vid les choses si mal disposées à son égard, il sit dessiles l'Armée vers le Comté d'York, & se retira dans la ville d'York, où étoit le Roi laissant Morthumberland, & l'Evêché de

Durbam au pouvoir des victorieux, qui con-

L'Armee du Roi le retire di côté d'Tok,

tens de ce qu'ils possedoient, ne se presserent pas de faire de nouvelles conquêtes.

Il est affez surprenant que le Comte de Strafford auffi-tôt qu'il fut arrivé , ne fit pas afsembler un Conseil de guerre, sur cette honteuse fuite de Newburn & encore plus honteux abandonnement de Newcastle: soit qu'il crût qu'en faifant une information, il n'auroit pû proceder difinitivement, & exemplairement . & qu'il étoit plus à propos de n'y point entrer. Soit qu'il y eût un trop grand nombre de coupables, n'y en ayant que très-peu qui ne le fussent, les uns plus, les autres moins. Soit qu'il en apprehendat les fuites pour lui même, en augmentant le nombre & la mauvaise volonté de ses ennemis. En un motie n'en scay point la veritable cause, & le public ne se mît pas en peine de l'examiner.

Le Roi se trouvoit dans un terrible embarras, entre un ennemi que le succez avoir rendu sier, & insolent, une Armée corrompue ou du moins decouragée, un peuple mutin,

qui

qui supportoit les Rebelles, ou du moins qui n'avoit aucun panchant à les reduire. Et une Cour infectée de tous ces vices ensemble. Son Thresor étoit entierement épuisé. La premiere Armée lui avoit coûté 300000. livres sterl. amassez par le bon menage des Ministres du Revenu. L'emprunt de pareille fomme, avoit tellement anticipé ses Revenus, qu'il ne lui en restoit pas pour la depente de sa Maison. Un Parlement ne pourroit pas être affez promptement affemblé, pour prevenir, les maux, qui menaceoient. Les villes n'étoient point fortifiées, les passages n'étoient point gardez, l'ennemi victorieux pouvoit en 4. jours envahir le Royaume, fi l'on n'avoit pas des forces pour le repouffer.

On s'avisa d'un expedient, dont on n'avoit Onserepoint vû d'exemple depuis plusieurs siecles, sont qui étoit d'assembler un grand Conseil à York bler un de tous les Pairs du Royaume, afin d'aviser à grand ce qu'il y auroit à faire dans un besoin si pres. Conseil fant. On se persuada, peut être, que s'a-des Pairs gissant de l'honneur du Roi, & de tout le Royaume en general, les Pairs avoient interet de le reparer. Ou qu'en un cas aussi extraordinaire, ils pourroient accorder des subsides à S. M. ou enfin cet avis sut donné par ceux qui n'osoient pas, en termes exprès, proposer un Parlement, dans la pensée que ce seroit un moyen indirect pour y parvenir. Quoi qu'il en foit les lettres circulaires furent scellées, & envoyées, à tous les Pairs, pour se rendre à York auprès de Sa Majesté, dans vingt jours.

Pendant que les Pairs seront en chemin pour

pour se rendre à York, il ne sera pas inutile de confiderer quel étoit alors l'état des Affaires. & le genie de ceux qui avoient les principaux emplois. Nous avons déja dit que dés 4. mois avant

La Concontinuée après la du Parlement.

vocation l'Assemblée du dernier Parlement, les Seigneurs du Conseil s'appliquerent à faire lever la taxe pour les Vaisseaux, & aux moyens de cassation trouver de l'argent pour la guerre. La convocation, ou Assemblée du Clergé, qui commence, & finit ordinairement avec les Parlemens, fut continuée pour un mois sous le tître de Synode. Elle fit des Canons : elle accorda des subsides sans le Parlement elle enjoignit des fermens, qui ne se devoient point faire. En un mot elle fit plusieurs choses, qui auroient été sujettes à contestation dans les meilleurs temps, & qui ne pouvoient manquer d'être condamnées dans ces temps facheux. Ce qui jetta le soupçon sur tout le corps du Clergé, auquel il n'y avoit auparavant que quelques Ecclesiastiques qui fussent exposez. Les Catholiques Romains avoient ioui d'un

& l'actio wite des semps,

grand repos depuis plufieurs années; ils étoient dispensez de la rigueur des loix. Ils étoient regardez à la Cour comme bons sujets; & à la Campagne commebons voifins. Tous les fujets de plainte, & de reproche étoient oubliez, Mais ils ne surent pas menager cette prosperité. La complaisance que l'on avoit pour eux les rendit fi fiers , & fi hardis , qu'ils affectoient de serendre formidables à l'Etat. tenoient leurs Conferences publiquement. alloient à la Messe dans l'hôtel de Somerset, &

en fortoient en foule, avec la même liberté, que ceux qui fortoient de la Savoye, & des autres Eglises voisines. Ils attiroient dans leur Parti des femmes foibles, & ignorantes, avec des circonstances si odieuses, qu'ils excitoient contr'eux le ressentiment de plusieurs familles puissantes, qui ne souhaitoient rien tant que leur entiere supression. Ils faisoient gloire d'être les Auteurs des projets les plus onereux au peuple; comme étoit la taxe sur le savon, inventée, & executée par une communauté de cette Religion. Et par cette licence ils se rendoient suspects de plus grands desseins. Les Prêtres Papistes, & tous ceux qui étoient dans les Ordres, condamnez par les loix du Royaume, n'avoient plus ni modestie, ni retenue, & n'étoient pas fâchez qu'on le conût pour ce qu'ils étoient. Jusques là qu'un Jesuite partant de Paris pour l'Angleterre fut assez hardi pour rendre visite à l'Ambassadeur, qui étoit sur son retour, & qui n'ignoroit pas son ca-ractere, pour lui offrir de l'accompagner dans fon voyage, comme s'il avoit eu pleine liberté d'y venir en cette qualité. Pour appuyer plus fortement ce Parti, il y avoit un Agent du Pape, residant à Londres, avec grand équipage. Le premier étoit M. Con, Ecossois, & après lui le Comte de Rozetti Italien, qui alloient à la Cour publiquement; leur Maison étoit le rendezvous des Catholiques Romains de toutes conditions, sur lesquels ils s'attribuoient une jurisdiction particuliere. Et les Dames d'honneur, qui avoient du panchant pour cette Religion, les carefloient, & leur faisoient des presens. Les Papistes, se disans autorisez par la Reine, Tome I.

faisoient des Collectes de sommes considerables, qui étoient offertes au Roi comme une marque de l'affection de ses sujets Catholiques, pour être employées à soutenir la guerre conre les Ecossos. La Nation en general en conçût une indignation contr'eux, qui alloit jusqu'à la fureur, & perdit le respect qu'elle avoit pour la Reine, comme si elle avoit eu le dessein de ruiner la Religion Protesante par les armes des Catholiques Romains. Enfin ils agissoient comme si les Ecossois les avoient subornez, aux dépens de leur propre Religion. Le fardeau des Affaires les plus importan-

qui composoient le Commité d'Etat.

tes de l'Etat, étoit sur les épaules de l'Archevêque de Cantorbery, du Comte de Strafford , du Lord Cottington , de l'Evêque de Londres, en sa qualité de grand Thresorier d'Angleterre, & des deux Secretaires, les Chevaliers Henri Vane, & François Winde-bank. Pour ce qui est du Marquis d'Hamilton, il avoit l'adresse de n'y prendre part qu'autant qu'il le trouvoit à propos pour son interêt. Ceux là composoient le Commité d'Etat ; qui fut ensuite nommé par mépris dans le public la Cabale: & par envie des autres Seigneurs de la Cour, le Confeil du Cabinet. Ils s'assembloient lors que les Secretaires recevoient quelques avis, ou faisoient quelques depêches extraordinaires, ou dans toutes les autres occasions qu'ils le crovoient necessaire. 'Au lieu que le Corps du Confeil ne s'affembloit qu'à de certains jours, & à de certaines heures fixes.

L'Ate res fixes.
cheve Quoique tous ceux que je viens de nommer
que de
Control fuffett Membres de ce Commité, cependant
les

### CIVIL: D'ANGLETERRE.

les trois premiers étoient les plus chargez, & les plus exposez à l'envie. L'Archevêque seut avoit le soin de tout ce qui concernoit l'Eglife; employ qui lui étoit d'autant plus épineux, qu'il se trouvoir engagé dans les Aflaires Civiles, ayant été fait Commissaire de la Thressorie après la mort du Comte de Portland. Il s'interessoir sur tout pour l'Eglise d'Ecosse, & s'informoit exacement de tout ce qui s'y passoit. Mais il accompagnoit toutes ses Actions de tant de promptitude, & de dureté, & il faisoit si peu de cas de tout ce qu'on pouvoit dire, ou penser de lui, qu'il se sit tout pour de lui, qu'il se sit tout ce tout ce qu'on pouvoit dire, ou penser de lui, qu'il se sit tout en ce de cent de monde.

de tout le monde. - Le Comte de Strafford avoit gouverné l'Ir- Le lande pendant six années entieres, où il avoit Comte été contraint par des raisons de Politique, que d'exercer plusieurs actes de Puissance, & avoit abusé de fon autorité pour satisfaire sa passion. comme dans les cas du Lord Chancellier, & du Lord Mount-Norris. Le premier cas suffifoit pour faire croire qu'it vouloit établir la puissance arbitraire. Et le second auroit paffé pour un Acte de Souveraineté le plus outré & le plus extravagant, que l'on puisse exercer. s'il n'avoit pas en affaire à un homme qui étoit l'object de la haine publique, & dont personne n'avoit aucune compassion. Il étoit d'une humeur si fiere, & si meprisante, qu'il se faisoit peu d'amis, & beaucoup d'ennemis à la Cour. Le Comte de Holland, & le Chevalier Henri Vane entr'autres, faisoient profession ouverte d'être ses ennemis. Le premier n'avoit jamais oublié, ni pu lui pardonner une parole outrageante qui lui étoit échappée, dans quelques

## 106 HIST: DES GUERRES

ques differens qu'il avoit eus avec le Lord Wefson, " que le Roi feroit bien de faire couper .. la tête au Comte de Holland. Et le Chevalier Henri Vane se souvenoit que le Comte de Strafford s'étoit opposé à sa promotion à l'office de Secretaire, & l'avoit retardée d'un mois, en faveur du Chevalier Jean Coke son ancien Ami, qu'il falloit ôter de cette Place, pour y met-tre le Chevalier Vane. Il y avoit beaucoup de raison & de justice dans le procedé du Comte. de Strafford, mais le Chevalier Vane, n'en avoit pas moins de ressentiment. Cette aigreur augmenta par une autre circonstance arrivée presque dans le même temps. Lors que le Comte fut fait Comte de Strafford, il fit employer dans ses lettres Patentes l'érection de la Baronnie de Baby, qui étoit une terre appartenant au Chevalier Henri Vane , & qui ne pouvoit être érigée en Baronie, pour en donner le tître à un autre, sans lui faire une injustice. Quelque mépris qu'il eût pour le Chevalier Vane, on peut dire que jamais injure ne fut affectée plus mal à propos, & qu'elle est une des principales causes qui lui firent couper la tête. Outre ces deux ennemis, il en avoit un troisiéme qui n'étoit pas moins dangereux. C'étoit le Comte d'Essex, qui outre l'aversion naturelle qu'il avoit pour la personne l'autorité, & les manieres du Comte de Strafford, cherchoit à vanger le Comte de S. Albans, son ami particulier, que le Comte de Strafford avoit insulté. Enfin il en avoit un quatriéme encore plus formidable que les trois autres. C'étoit toute la Nation d'Ecosse en general, irritée de la Declaration d'Irlande dont

dont il étoit la cause, & de quelques discours outrageans qu'il avoit tenus contr'elle en ce Royaume. Ces desavantages lui devoient faire attendre les plus mauvais traitemens des Conseils populaires. Cependant il avoit une telle confiance fur les formes de la Justice, qu'il ne presumoit pas devoir être entierement renverlées, qu'il n'apprehendoit point de plus rude censure, que d'être exclus de tous emplois Publics, dont apparemment il étoit fatigué. Et cette confiance, ne pouvoit proceder que d'une persuasion interieure de son innocence; ayant une aussi parfaite connoissance de l'in-

tention de ses Juges.

ċ

Le Lord Cottington étoit un homme très sa- Le Lord ge, mais il avoit passé presque toute sa vie en Cotting-Espagne, il fut todjours soupconné d'être de la Faction Espagnolle, ce qui diminuoit son credit parmi le Peuple. Et à la verité il étoit beaucoup plus habile à faire valoir au dehors la grandeur de son Maître, qu'à le faire aimer au dedans. Comme il étoir Chancellier de l'Echiquier depuis la dissolution du Parlement tenu en la quatriéme année du Regne de Charles L il se servoit de moyens odieux pour tirer de l'argent. Et on l'accusoit de favoriser les Papistes. Il étoit moins hai que les deux premiers, par ce qu'il avoit moins de liaison avec l'Archeveque. On pouvoit lui imputer seulement deux choses, qui le rendoient plus odieux aux grands Reformateurs; l'une, qu'il ne vouloit entrer dans aucun de leurs desleins. L'autre qu'il possedoit deux charges , qui étant en ses mains, empêchoient le progrez de la Reformation. Car outre sa charge de 12 Chan-

Chancellier de l'Echiquier, il étoit Grand Maître de la Garde-robe: Et avoit fait monter les revenus du Roi, beaucoup plus haut qu'ils n'avoient jamais été avant son administration. Cette sorte d'Occonomie avoit irrié les plus riches familles d'Angleterre, & avoit beaucoup diminué leur affection pour S. M. voyant que l'on tournoit à leur ruine, ce que la Loy n'avoit établi que pour leur conservation. De forte qu'elles prireat la resolution, lorsque l'occasion s'en presentent, d'arracher ce jo-yau de la Couronne, quoi qu'il y stit attaché par un droit autant incontestable, que celui en vertu duquel chaque particulier jouit de son

Le Mar• quis d'Hamilton, propre bien. Le Marquis d'Hamilton, étoit en plus grand peril qu'aucun des autres, fi l'on en juge par la haine du Peuple, ayant moins d'amis, & beaucoup plus d'ennemis. Il avoit plus de part dans les bonnes graces du Roi, & il en avoit reçû des marques capables d'exciter la talousie des autres. Il avoit insulté la Loy, plus qu'aucun eut jamais ofé faire, en formant des projets pour opprimer le peuple, comme ceux du vin & du fer au dernier defouels . qui étoit le plus important, il avoit forcé le Lord Coventry d'apposer le Seau. Et il n'y avoit que lui & ses pensionnaires qui en profitaffent. Lui seul avoit ménagé l'affaire d'Ecoffe jusqu'au traité de pacification. Le plus empressé pour la conclusion de ce traité, & le principal Auteur de la rupture. Enfin on se souvenoit du dessein qu'il avoit eu de se faire Roi d'Ecoffe, & de tout ce qui s'étoit passe depuis peu en ce Pais là, dont il devoit appres hender des suites tunestes. Com-

Comme il n'agissoit, & ne craignoit que pour lui, aussi étoit il fort adroit à prendre fes precautions. Ce qu'on remarquera mieux par ce trait de la plus fine politique. Après la refolution de convoquer à York le Conseil des Pairs, & un peu avant leur assemblée, il aborda le Roi, d'un air trifte, & embarrasse, contre son ordinaire, & supplia S. M. " de lui permettre de voyager. Le Roy furpris, lui en demanda la raison: & le Marquis lui repliqua, " qu'il prevoyoit une tempête, . qui felon les apparences , lui feroit faire , naufrage. Qu'encore qu'il n'eût jamais eu , en vue que le service de S.M. & lui eut , voué une entiere obéissance, il pourroit lui nuire plus que tout autre par son incapaci-, té, & par fon ignorance. Ce qui l'obligeoit de supplier encore une fois S. M. de " lui permettre tout au moins d'éviter par , quelque moyen que ce fut l'orage qui le menaçoit. Le Roi lui dît d'un ton plus obligeant, " qu'il ne refuseroit jamais à ses bons Serviteurs la protection qu'ils devoient at-, tendre de lui, quelque indulgence qu'il eût , pour son peuple. Le Marquis répondit à ... cela que la certitude qu'il avoit de la bon-, ne volonté de S.M. étoit la principale rai-, fon pour laquelle il souhaitoit de s'absen-, ter. Qu'autrement il exposeroit son inno-, cence à la calomnie & à la malice de ses en-,, nemis. Je sçay, ajoûta-t-il, que V. M., auroit la bonté de prendre ma dessense à " fon propre prejudice; mais j'aime mieux courir d'autres hazards, & me retirer en " lieu, d'où je puisse revenir au service de V. " M.

" M. dans un autre temps, que d'être cause , des malheurs qui lui pourroient arriver. " Je sçay que l'Archevêque de Cantorbery. & " le Comte de Strafford sont exposez aux mê-, mes dangers. J'en ay averti le premier . , & j'ay conseillé au dernier de prendre le " même parti de se retirer, & de penser à sa " fureté. Mais le Comte a trop de courage

pour avoir peur, & l'Archeveque est trop n hardi pour prendre la fuite. S'étant apperçû que le Roi paroissoit touché par la vray semblance de ses raisons, il continua fon discours, ,, il y a dit-il, un moyen , de me mettre en sureté sans que je sorte du Royaume, & dont V. M. pourroit tirer , quelque avantage: mais il est si contraire à " mon humeur, & feroit taut de tort à ma , reputation, qu'il est plus à propos que je " m'absente. Le Roi, qui ne vouloit ni le retenir, pour ne pas l'exposer au peril; ni permettre qu'il se retirât, pour ne pas faire croire qu'il apprehendoit ce qui pouvoit arriver, fut fort aile de trouver un expedient , qui le tirât de cet embarras, & lui demanda avec impatience, " quel étoit ce moyen : le Marquis repondit, " qu'il pourroit se rendre re-" commandable à l'autre Parti, & feindre ,, d'entrer dans leurs sentimens, & dans leurs , desseins. Qu'il avoit lieu de croire que les Principaux ne lui seroient pas contraires . , dans la penfée qu'ayant quelque part dans , les bonnes graces de S. M. sa recommanda-, tion leur pourroit être utile. Mais qu'il ne , s'engageroit pas dans une telle entreprise .. que les autres regarderoient d'abord avec 11 14-

» jalousie, lui attireroit ensuite des repro-» ches, & lui feroit perdre peu à peu la con-" fiance dont S. M. vouloit bien l'honorer, n ce qui lui faisoit encore demander avec n empressement la liberté de faire un voyage. Le Roi fut fort satisfait de cet expedient. Il crut que par ce moyen il seroit averti de tout ce qui se passeroit, dont il feroit un bon usage; & comme il se reposoit entierement fur la fidelité, & fur l'affection du Marquis. il lui dit " qu'il ne lui donneroit point de con-, gé, qu'il lui commandoit de s'infinuer dans , l'esprit de ceux du Parti contraire, & qu'il , pouvoit s'affurer que qui que ce foit ne feroit , jamais capable de lui donner aucun foupçon , de fa conduite. Le Roi executa fort ponctuellement sa promesse, & le Marquis eut une pleine liberté de faire tout ce qu'il crût être necessaire pour son avantage. Par une adroite, & basse complaisance, il sembloit s'accommoder à l'humeur du peuple, & de ceux qui le conduisoient & favoriser leurs interets. & leurs desseins, quelque opposez qu'ils fusfent. Son credit n'augmenta pas moins dans le Parlement, qu'avec les Commissaires d'Ecoffe. Sa vigilance, & son industrie le preservoient des reproches du public, dans les emplois, qui ne servoient qu'à perdre les autres, quoi qu'avec moins de fujet. Il ne laissa pas de continuer long temps cette prattique, fans se rendre suspect au Roi, auquel il donnoit des avis, qui lui auroient été fort utiles si on

Les choses étant en cet état, les Seigneurs declare se rendirent à York au mois de Septembre, & au grand

ne l'avoit pas empêché d'en profiter.

refolutiond'affembler. un Parlement.

au premier jour de l'Assemblée le Roi leur deà Tot, fa clara qu'il avoit resolu de convoquer un Parlement à Westminster pour le 12. Novembre N.S. qui étoit le tems le plus court. Et il fit d'abord cette declaration pour prevenir ceux qui avoient dessein de le lui conseiller, & pour en donner tout l'honneur à la Reine, qu'il vouloit rendre agreable au peuple, & qu'il dit l'y avoir exhorté. Cela fait, comme ils le souhaitoient, il ne leur restoit plus qu'à disposer les matieres pour le temps marqué, ce qu'on ne pouvoit faire utilement fans avoir un entretien plus particulier avec les Ecossois. quoi qu'il y eût un commerce ouvert avec eux. il passoit le plus souvent par les mains de certaines personnes aux quelles les principaux ne trouvoient pas à propos de se confier ; comme étoit le Lord Sevile, dont la forte haine pour le Comte de Strafford, & la grande pasfion qu'il avoit pour la Presidence du Nord que possedoit le Comte, le rendoient trop partial. D'ailleurs il étoit en si mauvaise reputation, que plusieurs des autres Seigneurs ne vouloient pas entrer en conference avec lui. On scut, outre cela, qu'il avoit entretenu une longue correspondance avec les Ecosfois , avant qu'ils vinffent en Angleterre, & les avoit invitez d'entrer dans le Royaume avec une Armée, Que pour les engager à lever des Troupes sur son credit, il avoit contrefait l'écriture de quelques antres Seigneurs. & avoit employé leurs noms dans des projets. de se joindre avec les Ecossois. C'est pourquoi ils prirent la refolution de lui ôter des mains cette negociation, dont ils curent une OCG2+

# CIVIL: D'ANGLETERRE. 203

occasion peudetemps après. Car dès le premier jour de l'Assemblée des Pairs, le Roi recût une Adresse pleine d'expressions humbles à soumises de la part des Ecossois, qui étoient fort respectueux en paroles, mais rebelles, & insolens dans leurs actions. Cette Adresse Adresse presentée si à propos, & en des termes si soû- des Ecossois, mis, ne pouvoit pas manquer de donner ouverture à un Traité, qu'on resolut de faire à Rippon dans le quartier du Roi. Mais on prît Rippon foin, sur les avertissemens qui furent donnez marqué au Roi, de ne pas faire entrer dans cette ne faire un gotiation, ceux qui pourroient donner de la Traité, jalousie aux Ecossois, & rendre inutiles toutes les demarches que l'on feroit pour parvenir à une conclusion. C'est pourquoi S. M. choist les Comtes de Hartford, de Bedford, de Pembroke, de Salisbury, d'Essex, de Holland, de Briftol, & de Berksbire. Et les Lords Mandeville . Wharton . Dunsmore . Brook . Savile . Pawlet, & Howard d'Eserick, le Lord Say étant malade, & n'ayant pu fe rendre à York. Tous ces Seigneurs étoient populaires, & nullement partisans de la Cour ; si l'on en excepte le Comte de Holland, que l'on sçavoit être d'humeur à approuver tout ce qui se passeroit contre le Comte de Strafford, qui n'avoit pas un ami parmi eux.

Quand les Commissaires nommez par le Les Roi, furent arrivez à Rippon, il y en arriva Comdissaires de l'Armée d'Esosse, d'une qualité missaires beaucoup inserieure; n'y ayant que deux Nobles dont le Lord Louden étoit le premier ; transdeux ou trois Gentishommes, & Citoyens; gens, Alexandre Henderson leur Metropolitain de

lexandre Henderjon leur Metropolitam, ce

deux, ou trois autres Ecclesiastiques. Les Ecossois s'attacherent particulierement aux Comtes de Bedford, d'Effex, & de Holland, & au Lord Mandeville, quoi qu'en public ils parussent les caresser tous également. Outre les protestations d'obéissance, & de fidelité qu'ils firent au Roi, dans les termes les plus respectueux, ils firent de longs discours sur leur affection pour le Royaume, & pour le peuple d'Angleterre: & fur leur reconnoissance des fervices qu'ils avoient reçûs de temps en temps de cette Nation , principalement dans le tems de la Reformation. Que comme ils n'étoient pas capables d'en être ingrats, ils esperoient que le Peuple d'Angleterre ne continueroit pas de prendre en mauvaise part leur entrée dans le Royaume les Armes à la main, comme s'ils avoient eu le moindre dessein de faire tort à personne, & moins encore d'y vouloir en aucune maniere changer le Gouvernement éta- . bli; protestant qu'ils avoient la même affection pour les loix, les libertez, & les Privileges d'Angleterre, que pour ceux de leur Patrie. Qu'ils croyoient même que cette maniere de s'adresser au Roi, qu'ils avoient été forcez de prendre pour se plaindre de la violation de leurs droits dans le temporel & dans le spirituel, ayant été privez par le credit de leurs ennemis de s'en approcher autrement, seroit avantageuse aux Peuples d'Angleterre, en leur donnant une occasion de vanger leurs loix, & leurs libertez, qui à la verité n'étoient pas tant envahies que l'avoient été celles d'Ecosse, mais qui neantmoins étoient affez enfreintes par ceux mêmes qui avoient

por-

## CIVIL: D'ANGLETERRE. 205

porté la misere & la consusion dans ce Royaume. Et qui pretendoient, après qu'ils y auroient mis fin à leurs desseins, aussi bien qu'en irlande, le reduire dans la même servitude, où ils avoient reduit les deux autres Royaumes. Ce que l'on pourroit éviter en ôtant trois, ou quatre personnes d'auprès de S. M. dont les bonnes inclinations pourvoiroient suffisamment au bonheur de ses Sujets, si ces mal intentionnez n'avoient plus d'influence sur ses Conscils.

Il n'y eut pas un des Commissaires d'Angleterre, qui ne fut touché de ce discours, & qui ne se flattat de quelque avantage des changement qui devoient arriver. Les Deputez d'Ecosse confererent ouvertement avec ceux des Seigneurs, qui étoient plus de leur confidence, au sujet des trois personnes dont ils pretendoient avoir plus de raison de se plaindre, l'Archevêque, le Comte de Strafford, & le Marquis d'Hamilton, qu'ils vouloient éloigner de la personne de S. M. Ils dirent hardiment,, que le pouvoir excessif de " la Reine en faveur de sa Religion, & de , ceux qui l'affectionnoient, ne devoit pas , tant prevaloir fur l'esprit du Roi dans toun tes les affaires. Que jamais le Royaume , ne feroit heureux , ni florissant , tant que , ces personnes occuperoient les charges de , confiance : mais seulement quand elles sen roient remplies par des Ministres experimentez, qui auroient leur propre honneur. & l'interêt du Peuple en recommandation , qui feroient comprendre à S. M. que sa " grandeur, & la felicité de ses Sujets confi-, ftent " stent dans la pratique d'une exacte justice à , & dont on connoîtroit le zele pour la con-" fervation, & l'avancement de la Religion " Protestante, que les gens de bien croyoient , être alors en grand peril par le pouvoir ex-, horbitant de l'Archevêque de Cantorbery, , & de quelques Evêques soumis à ses volon-. tez. Il ne leur fut pas difficile de faire comprendre à ceux qui les écoutoient, que c'étoient eux que les Ecossois souhaitoient être le plus en faveur auprès de S. M d'où ils infererent que les Ecossois avoient une telle affection pour l'Angleterre, que quand ils auroient été Latisfaits sur tout ce qui concernoit leur Nation, ils ne voudroient pas retourner en Ecoffe que l'on n'eût auffi pourvû aux interêts de ce Royaume, & reparé tous les griefs dont il se plaignoit, tant par rapport à l'Eglife, que par sapport au Gouvernement.

Les mêmes deputez d'Ecoffe, après cette conference particuliere, proposerent à tous les Commissaires de S. M en general, " de trou-" ver quelque moyen de sursoir tous Actes , d'hostilité de part, & d'autre pour éviter "l'effusion du sang Chrétien, ce qu'il n'étoit , pas possible de faire, qu'en donnant ordre , de payer leur Armée, qui étoit resserrée dans des quartiers fort étroits. Et la verité eft que leurs troupes plus instruites à chanter des Pleaumes, & à prier Dieu, qu'à le servir de leurs armes, étoient dans de continuelles frayeurs qu'on ne vint attaquer leurs quartiers. & qu'on ne reconnût leur foiblesse, & leur manque de courage ; ayant fondé d'abord toutes leurs esperances sur la certitude de ne point combattre. Dans

Dans la deroute de Newborn, quelques Officiers de marque avoient été pris prisonniers par les Ecossois, entr'autres Wilmot Commisfaire General de la Cavalerie, & O Neal Major d'un Regiment tous deux fort estimez à la Cour par ceux qui, à leur exemple, haifsoient le Comte de Strafford. Ils étoient connus particulierement des Principaux Commandans de l'Armée d'Ecosse avec lesquels ils avoient servi en Hollande sous le Prince d'Orange, & en avoient reçû beaucoup de civilité dans le Camp. Quand les Deputez allerent à Rippon, ils menerent avec eux ces deux Officiers , & les presenterent au Roi par ses Commissaires. Ils reprirent leurs premiers emplois, & rendirent de très grands services aux Ecossois par les rapports avantageux qu'ils en firent à la Cour, & dans l'Armée.

Les Commissieres du Roi retournerent à York peu de jours après, pour faire un real à S. M. de ce qui s'étoit passé, & de l'affichtent extraordinaires des Ecossois, pour son service. Milimon, & O. Meal de leur côté exalterent la bonne discipline & le bon ordre observé dans leur Armée, & & firent croire qu'elle étoit beauquip plus nombreusse qu'elle n'étoit efficitive qui plus nombreusse qu'elle n'étoit efficitive.

ment.

Il n'y avoit que trois de ces Commissaires Le Condans le Conseil du Roi, les Comtes de Pem-seil du broke, de Salishery, & de Halland, qui favoe Rois issoient les Ecossois, & approuvoient toutes leurs demandes. Outre ceux là, le Roi ne pouvoit demander avis à personne qu'au Chancellier. Finch, an Duc de Richemont, au Marquis

# 208 HIST: DES GUERRES

quis d'Hamilton, au Conte de Strafford, & au Chevalier Hemi Vane. Mais le Chancellier faifoit fon possible pour ne pas irriter les ennemis, & employoit toute son industrie à s'attirer l'estime de tous ceux qu'il croyoit capables de le proteger, sçachant bien que le Roi ne le pourroit pas s'aire. Le Duc de Richemont étoit jeune, plus propre pour la conversation que pour le Conscii, & qui ne vouloit point entrer dans les intrigues. Le Marquis d'Hamilton se precautionnoit, & ne vouloit point donner de nouveaux avantages à ses ennemis.

Les Conseils du Comte de Strafford avoient plus de credit dans l'esprit du Roi, mais il étoit de sa prudence de ne pas declarer son sentiment sur une matiere si delicate devant le Comte de Holland, & le Chevalier Henri Vane. Il croyoit qu'il n'y avoit qu'un seul parti à prendre, sans le communiquer au Conseil, qui étoit de chaffer les Ecossois hors du Rovaume par la force des armes. De sorte qu'au mepris du Traité qui étoit sur le tapis, & fous pretexte qu'on n'étoit pas encore convenu d'une cessation d'armes , il fit un detachement de Cavalerie commandé par le Major Smith, qui alla fondre fur un quartier des Ecossois, en defit deux ou trois Compagnies; & prit les Officiers prisonniers, ce qui fit affez comprendre qu'on auroit aisement delivré le Royaume de tout le reste, si on les avoit poursuivis vigoureusement, & le Comte de Strafford le souhaitoit avec passion. Mais Lesly General des Ecossois se plaignit, qu'il s'étoit abstenu de pareilles entreprises en consideration

tion du Traité. Les Commissaires d'Angleterre se trouverent meprisez, & insultez; & 1/2 etion sit beaucoup plus d'éclat quand on sçût que l'Officier, qui commandoit cette enter que le Roi sut obligé de dessente au General de donner de pareils ordres à l'avenir.

Le Roi vid bien que ses Commissaires étoient dans une disposition qui ne lui plaisoit pas : Et dans la pensée que le Parlement seroit plus jaloux de l'honneur de S. M. & plus fensibles aux indignitez des Ecossois, il renvoya les Commissaires à Rippon, avec ordre de renouveller le Traité, & de conclure une cessation d'Armes; afin que les Ecossois ne puffent avancer dans la Comté d'York, ni élargir leurs quartiers : Et quand cela seroit arrêté, d'adiourner le Traité pour Londres, sans entrer dans aucun des articles particuliers. Ce qui étoit tout ce que les Ecossois souhaitoient, & sans quoi, ils ne seroient jamais venus à bout de leurs desseins. Il n'y eut que le Comte de Pembroke qui ne retourna point, ayant été envoyé à Londres avec une lettre du Roi souscrite des autres Commissaires du Traité. pour emprunter 200000, liv. sterl. de la Ville destinez au payement des deux Armées pendant la cessation, & la continuation du Traité. " Esperans qu'il seroit terminé dans peu " de temps , & que les Ecofois fe retire-, roient dans leur Pais. La Ville ne fit pas beaucoup de difficulté de fournir cette somme, à condition qu'elle en seroit remboursée sur le premier argent qui seroit levé par autotité du Parlement, prêt à s'affembler.

vient d'une ceffation Carmes.

Les Commissaires de retour à Rippon convinrent auffi tot d'une cessation d'Armes. Ils promirent 25000. liv. sterl. par mois, pour l'Armée d'Ecosse, & comme on pretendoit sinir le Traité dans deux mois, on crut auffi que les 200000. liv. suffiroient pour la subsistance des deux Armées. Dans cette esperance le Roi confirma la cessation, & accorda des fauf-conduits, pour ceux que les Ecossois trouveroient à propos de deputer à Londres, pour achever le Traité.

Roi retourne.

Cela fait le Roi. & les Seigneurs partirent d'Tork, pour être à Londres au commence-Le Trai- ment du Parlement. Le Comte de Strafford té ajour- demeurant dans le Nord, pour tenir l'Armée Londres, dans la meilleure posture qu'il pourroit, pour prevenir les mutineries, & pour disposer cette grande Comté, à avoir plus d'attachement au service du Roi, s'il étoit possible, & plus d'indignation contre les Ecossois. Mais il recût de grandes mortifications dans l'execution de ses ordres. Chaque jour les Officiers de l'Armée lui demandoient leur congé pour retourner à Londres, comme étans choisis pour servir dans le Parlement. Et ceux qui lui avoient le plus d'obligation, l'abandonnoient pour se joindre à ses ennemis.

Le Roi étoit, sans doute, dans une très grande detreffe, & ne sçavoit à quoi se determiner. Il prevoyoit que dans la conjoncture presente des Affaires, le Parlement n'apporteroit pas les remedes convenables à un mal si pressant. Quoi qu'il ne pût pas s'imaginer que cette assemblée porteroit sa mauvaile humeur auffi loia qu'elle fit dans la suite,

## CIVIL: D'ANGLETERRE.

il ne doutoit pas qu'il ne fut obligé de ceder beaucoup de choses a la passion. & à l'appetit de ceux qui devoient la composer. Aussi S. M. n'avoit pas intention d'abord de convoquer un Parlement, on l'y resolut peu à peu, & par degrez: Et ce fut la production du grand Conseil des Pairs, où l'ignorance, & l'emportement de quelques uns, qui n'envisageoient pas les consequences, & l'animosité de tous ensemble contre quelques Personnes particulieres, causerent plus de mal, que le pouvoir, & la malice de ceux, qui avoient dessein de broiiiller. Le meilleur avisque l'on pouvoit donner au Roi, c'étoit de l'engager à demeurer à l'Armée; de n'y attirer que ceux qui craindroient plus la honte, que le peril; & de laisser à la justice, & à la puissance de la loy, le soin de supprimer les tumultes, & les desordres, que l'on pourroit exciter en son absence.

Il paroîtra, fans doute, furprenant que dans les dernieres années on eût employétoute son industrie, & toure son étude, à prouver, que dans les cas de necessité, la loy permet de se servir de moyens extraordinaires pour fournir des secours au Roi. Que l'on est abusé de ce pretexte pour en trouver dans des cas où il n'y avoit point de necessité : & que dans le temps dont nous parsons, où la necessité étoit évidante, il fallut lever de l'argent par la voye ordinaire du Parlement: Il falloit dessende 200 de contre l'ennemi qui n'en étoit qu'à 25 milles, voita le cas de necessité, le Roi avoit besoin d'un prompt secours, dans les années precedentes le Conseil auroit inveniere.

#### 212 HIST: DES GUERRES

té des voves extraordinaires pour lever de l'argent, les juges les auroient declarées legitimes, fans attendre l'affemblée d'un Parlement, & presentement il faut que le Roi attende la voye ordinaire, & que le Parlement accorde des secours, ce qu'il ne pouvoit faire que dans fix semaines, ni les secours être pavez que dans fix mois. Il falloit mettre en question s'il y avoit neceffité, ou s'il n'y en avoit pas. Et en effect quand le peril est si éloigné que les plus politiques ne l'appercoivent point, ce n'est pas un fondement legitime pour impofer une taxe fur le peuple. De même que personne n'a le droit d'abatre la maison de son voisin, sous pretexte qu'elle est proche d'un amas de matieres combustibles. & qu'on apprehende que le feu ne prenne à ces matieres, quoi qu'on le puisse faire lors qu'elles sont en feu : Mais on ne pent contester que, quand la guerre est allumée, quand l'ennemi envahit actuellement le Royaume, quand on voit, & on fent le peril, les biens des particuliers ne deviennent les biens du public. pour être employez au falut commun, dont le rembourfement se fait ensuite sur le Threfor public. Et puisque les factions au dedans, & les intelligences au dehors, étoient si manifestes, que le Parlement convoqué ne feroit apparemment que les affaires des Ecossois, & de ceux qui les avoient invitez d'entrer dans le Royaume, il y a toute apparence que fi le Roi avoit declaré positivement qu'il n'y auroit point de Parlement, tant que les troupes d'Ecosse seroient en Angleterre, mais qu'il en convoqueroit un auffi-tôt qu'elles se seroient rcti-

# CIVIL: D'ANGLETERRE. 213

retirées, & qu'il se rapporteroit à ses avis sur toutes les matières, & particulierement sur les moyens d'appaisse les troubles d'Eesse; il y a, dis-je, toute apparence que les Ecososis se seroient retirez du Royaume volontairement, ou qu'ils y auroient été bien-tôt forcez, y ayant alors une Armée en Irlan-

de, toute prête d'entrer en Ecoffe.

Les desordres qui étoient dans l'Armée du Roi, auroient cessé, dés qu'on en auroit puni les Auteurs. Elle étoit composée de bons Officiers, leurs Soldats étoient foumis, & l'affaire de Newborn, étoit plus capable de les animer, & de les exciter à la vangeance, que de les retenir. Si après la trayeur de Newborn; le Roi, & le Comte de Strafford avoient marché en hâte à Durham, & avoient gardé ce poste sans s'arrêter à York. Si après avoir puni exemplairement, ou disgracié les Officiers, qui étoient en faute, pendant que les troupes auroient repris leurs esprits, ils avoient marché droit aux Ecossois, ils les auroient chassez de leurs nouvelles conquêtes, comme on le peut raisonnablement inferer de leur conduite, quand après ils furent attaquez par les Anglois.

Il n'est pas moins étrange que l'experienec de l'Eté precedent, où une nombreuse suite de Noblesse, mal intentionnée, stu la cause de cette ridicule pacification, n'est pas afsez prevalu sur l'esprit du Roi, pour l'empécher de faire jamais revenir auprès de sa personne une telle Compagnie, qui n'auroit pû lui faire que très peu de bien quand elle l'auroit voulu, & ne pouvoit, que lui faire plus

## 214 HIST: DES GUERRES

de mal que le plus mechant d'entr'eux n'avoit desse die de prevoir qu'en assemblant tant de perfonnes mécontentes, avec liberté de dire leurs avis, & dont rès peu avoient le respect qu'is devoient avoir pour la personne du Roi, ce feroit les rendre encore plus mechans quand ils verroient que la mauvaise conduite, aussi bien que les malheurs de la Cour servicioent de matiere aux raisonnemens, & aux discours ordinaires, & qu'il seroit au pouvoir de chacun d'eux de contribuer à la perte, ou à la disferace de cœux qui les haissonnemens.

Mats le Roi n'avoit aucun auprès de lui, en la sagesse, & jugement duquel il eut une entiere confiance. Le Comte de Strafford, étoit à l'Armée : & ceux qui lui avoient confeillé de faire assembler les Pairs a York, n'ignoroient pas que le Roi connoissoit trop les Parlemens. pour en convoquer un, s'ils le lui avoient proposé: ce qui leur fit prendre un autre expedient, qui étoit de proposer l'affemblée des Pairs, dont S. M. ne connut pas d'abord les consequences. Il s'apperçût trop tard que ce grand Confeit ne manqueroit pas de lui demander un Parlement; il le prevint pour faire croire qu'il s'y étoit resolu de son propre mouvement, & il fit sceller & envoyer les lettres circulaires avant que de faire affez de reflexion fur les malheurs qui lui en pouvoient arriver, & qu'il éprouva peu de temps après. Car les Ecossois prirent dés lors la resolution d'inquieter le Roi plus que jamais pendant le Parlement, & la plus part des Seigneurs de ce grand Conseil qu'il avoit assemblé, les favoriserent dans leur Rebellion. Dans ce desfein auquel ils n'auroient pas reussi, s'ils étoient demeurez chez eux, ils se hâterent de se rendre au lieu de l'assemblée pour faire le

mal qu'ils meditoient.

On commit une autre faute, en ce qu'on ne fit faire aucune information des loix, & coûtumes d'Ecosse, & de tout ce qui s'y étoit passé avant le Traité de Berkes, ni avant le grand Conseil des Pairs à Tork, n'y avant que de consentir au second Traité qui avoit été commencé à Rippon, & ajourné pour être achevé à Londres. Sans cette precaution il étoit impossible que les Seigneurs qui entrerent dans ces conferences, & qui ignoroient le droit & le fait sur cette matiere comme ils l'avoüerent dans la suite, jugeassent si le Roi avoit excedé fon pouvoir legitime, & si les Ecossois discient la verité dans leurs discours. & dans leurs Adresses. Lors des traitez il n'étoit pas difficile que les Commissaires de S. M. quand ils auroient eu la meilleure intention du monde, se laissaffent surprendre par ceux d'Ecosse, qui pour rendre leur cause bonne accusoient les autres, obmettoient ce qui leur étoit contraire, & alleguoient un renversement de leurs droits, privileges & libertez que les Anglois ne connoiffoient point. Par la même raison le Conseil des Pairs ne pouvoit pas donner des avis solides à S. M s'il falloit continuer la guerre sans relâche pour exterminer des Rebelles, qui n'auroient pas pû se deffendre, plutôt que de les écouter, & de convoquer un Parlement, fans fçavoir s'ils étoient effectivement des Rebelles, ni connoître avoient été bien informez de la verité, le Roi auroit eu plein pouvoir par les loix d'Écosse, qui étoient alors en vigueur, d'y établir la Reformation qu'il souhaitoit. Ils auroient su'au contraire ces Rebelles avoient envahi tous les Droits de la Couronne, changé le Gouvernement, insulté les Magistrats & Ministres de la Justice, méprisé l'autorité Royale avec une insolence inouie, rejetté toutes les offres de grace & de Pardon, declaré la guerre au Roi, sans aucun pretexte legitime, asfiegé & pris le château d'Edimbourg, & les autres Places qui tenoient pour S.M. fi, dis-je, les Commissaires d'Angleterre avoient été bien informez de toutes ces circonstances, il n'est pas possible qu'ils se sussent laissé surprendre par les Deputez d'Ecoffe; & si leur procedure avoit été reguliere, ils auroient prevenu la plupare des malheurs qui font arrivez dans la fuite.

Il faut avoüer, que ces informations, quelque necessaires qu'elles sussent , ne pouvoient être faites qu'avec beaucoup de disficulté. Car quoi qu'assiment il y eut plusieurs personnes d'honneur de cette Nation, qui avoient de l'horreur pour les violences, à les outrages que l'on y commettoit, à qui, dans le secret de leur cœur, faisoient des vœux pour là prosperité du Roi. Cependant cœux qui par le devoir des Charges qu'ils occupoient, auroient dû faire ces informations tant sur les loix à costiumes du Pais, que sur la matiere de Fait, comme l'Avocat du Roi, à autres Ossieres, secient eux mêmes les principaux. Auteurs de la Rebellion. La revolte étoit si

generale, il y en avoit si peu qui se declarassent, ou qui voulussent agir en saveur de S. M. que les mieux intentionnez, n'oscient tien faire qui pût irriter des gens qui avoient le

pouvoir de les détruire.

La derniere faute, & la plus importante ent de renvoyer à Londres l'achevement du dernier Traité, & d'avoir permis que les Commiffaires d'Ecoffe y fiffent leur refidence jugu'à la conclution de la Paix. Ils ne manquerent pas dans leurs fermons de faire leur Apologie au peuple, qui y accouroit en foule, de juilifier leur conduite, de lui infpirer leurs Confeits & leurs fentimens, & de donner des avis de temps en temps à ceux des Anglois, qui étoient prêts de tout faire pour eux, mais qui n'étoient pas affez bien instruits des moyens de parvenir à leurs fins. Ce qui repandit une terreur univerfelle.

Ouoi que toute conspiration demande de l'union, & du secret, il est neantmoins fort difficile de concevoir avec quelle confiance reciproque tous les Nobles d'Ecoffe consentoient, & contribuoient à cette sorte de Rebellion. Et leur foumission, & condescendance extraordinaire pour leurs Ecclesiastiques ignorans, & insolens, qui ne pouvoient manquer d'avoir beaucoup d'autorité en irritant les peuples par des motifs de conscience, & qui pour fe vanger d'un peu d'indiferetion de quelques Eveques, avoient la liberté d'ériger un Tribunal Tyrannique sur toutes sortes de personnes. Les Predicateurs reprenoient les Maris, gouvernoient les femmes, châtioient les enfans, & insultoient les Domestiques dans les familles les plus confiderables. Ils laiffoient la conduite de toutes les affaires à un Commité de peu de personnes, qui auparavant n'avoient jamais exercé aucune charge, ni autarité publique, sans que qui que ce soit ossi s'informer de ce qu'ils avoient faire, ni muranuer de ce qu'ils avoient faire, ni muranuer de ce qu'ils avoient faire. Le General même, à les affaires de la guerre étoient soumis à ce Gouvernement. Cependant ceux à qui l'on confioit cette superiorité, conservoient exterieurement autant de respect pour le Gemeral, que si toute la puissance residoit en sa feule personne.

Le peu d'Anglois, à qui l'on avoit confié le fecret de l'entreprife, étoient des gens naturellement sombres & reservez, fins & adroits, en grande reputation de vertu, & de probité, qui ne se ficient à personne, sinon à ceux qui se contentoient de ce qu'ils vouloient bien leur communiquer, sans avoir aucune curio-sité pour ce qu'ils ne trouvoient pas à propos de leur confier: le laissant à leur discretion. Par ce moyen ils en disposionn plusseurs à des actions, qui n'avoient aucun rapport aux conclusions qui suivoient naturellement de leur premisses.

Il n'y avoit point assez de circonspection dans le Conseil du Roi, ni de soumission à la Cour, pour contrebalancer cette puissance. Ceux qui avoient resolu de s'acquiter avec honneur, & avec fermeré, du devoir de bons, & sideles sujets, & de resister aux entreprises contraires aux loix du Royaume, ne communiquoient leurs dessens qu'à ceux qu'ils sçavoient être de la même humeur, & integrité, & ils autres de la même humeur, & integrité, & ils autres de la même humeur, & integrité, de la reient services de la même humeur, & integrité, de la cour qu'ils s'avoient être de la même humeur, & integrité, de la sur reient de la même humeur, & integrité, de la course de la même humeur, & integrité, de la course de la même humeur, & integrité, de la course de

roient på s'unir fur les moyens d'empêcher les troubles, comme ils s'unissoient sur leurs resolutions de conserver leur fidelité, mais ils se contentoient de leur innocence, & laifsoient le reste à ceux qui en avoient la direction. Le Roi étoit inquiet, & irresolu, & comme naturellement il avoit de la peine à foupçonner ceux pour lesquels il avoit une fois concu de l'affection, il se flattoit que ses affaires n'étoient pas en si mauvais état, qu'on se l'imaginoit. La Reine n'aimoit ni le Comte de Holland, ni l'Archevêque de Canterbery, & ne fe mettoit pas beaucoupen peine du peril qui les menacoit: elle se laissa persuader par ceux qui avoient le plus de credit auprès d'elle, que le changement des premiers Ministres accroîtroit son pouvoir, & son autorité; que le Parti dominant seroit à sa devotion : & qu'en gratifiant les principaux , & les élevant aux charges qu'ils affecteroient le plus, elle appaiferoit en peu de temps les plus mal intentionnez. Elle écoutoit volontiers ces propositions; fans la participation de ceux qui y avoient interêt, & qui desaprouvoient le pouvoir absolu qu'elle avoit sur l'esprit du Roi, plus que tous les excez de la Cour, & en faisoient leur principal grief. Enfin tous enfemble n'avoient point d'autres foins que d'élever leur fortune, de se garantir de la censure du Parlement, & de se rendre agreables à ceux qui y auroient plus de credit. Telle étoit la disposition de l'Armée du Roi, de l'Armée d'Ecosse, de la Cour, & du Royaume lorsque le Parlement s'affembla.

Fin du second Livre.



# HISTOIRE

DE LA

REBELLION,

ET DES

GUERRES CIVILES

D'ANGLETERRE.

Depuis 1641. jusqu'au retablisse-ment du Roi

# CHARLES II.

LIVREIIL

E Parlement s'affembla le 30. No- Le Parvembre 1640. N. S. & peu de lement Membres manquerent dès cette affemble premiere scance. On y remarqua Novem. d'abord un air de tristesse & de breisso. chagrin, qui ne presageoit rien que de sinis. N. S. tre. Le Roi même n'alla pas à Westminster avec

### 232 HIST: DES GUERRES

l'équipage, & la Majesté, ordinaires en pareilles occasions, mais dans un petit bate teau, jusques au pied de l'Escalier, & de là à l'Eglife, comme si c'avoit été au retour d'un Parlement prorogé, ou ajourné. Un premier accident rompit, d'une maniere irreparable, toutes les mesures que le Roi avoit prises pour le bien de son service. Depuis sa resolution de convoquer un Parlement, il avoit indiqué le Chevalier Thomas Gardiner Recorder de Londres pour être l'Orateur de la Chambre des Communes, ne doutant pas qu'il ne fut du nombre des quatre que les habitans de Londres ont droit de choifir pour Membres de cette Chambre, ne refusans cette place à leur Recorder que très-rarement. C'étoit un homine, grave d'un esprit vif, & tout à fait propre pour l'employ auquel S. M. le destinoit. Mais la brigue pour empecher son élection, fut si forte que la Ville en choisit quatre autres , sans faire aucune mention de lui; & l'on prit toutes les precautions imaginables pour empêcher qu'il ne fût élû en d'autres endroits : tant on avoit de peur qu'un homme affectionné pour le Roi, & capable de menager les Esprits, ne fut Orateur de la Chambre. De forte que le Roi hors d'efperance que le Chevalier Gardiner fut Orateur n'étant pas Membre de la Chambre des Communes, differa jusques à l'après midi à entrer dans la Chambre pour avoir le temps de penser à une autre.

Parmi les Membres qui avoient été choisis pour le service de cette Chambre, il ne se trouvoit aucun Avocat de grande reputation,

ou qui eut fervi dans d'autres Parlemens, & dont l'experience meritat d'être preferé. pendant ceux de cette profession avoient toujours été jugez plus propres pour la fonction d'Orateur, & il étoit dangereux de ne pas suivre cette methode. Ainsi le Roi, après toute la reflexion que le peu de temps lui permît de faire, se determina pour M. Lenthall Jurisconsulte dans le College de Lincoln, Avocat affez employé, & qu'on croyoit affectionné pour le Gouvernement de l'Eglise & de l'Etat. C'étoit un homme d'un genie très borné, naturellement timide, sans experience dans les affaires du Royaume, qui ne s'étoit engagé dans cette profession que dans la vue de s'enrichir, incapable en tous égards de se bien acquiter de cet employ, de tenir en bride la licence, & les excez des autres, & dont la foiblesse donna plus d'accroissement aux maux, que la malice de ceux qui en étoient les principaux auteurs. En un mot le Roine pouvoit jamais faire un plus mauvais choix. L'après midi S. M. representa aux deux Chambres le deplorable état du Royaume, les exhorta d'v apporter les remedes qu'ils croiroient les plus propres, & leur proposa, comme la regle la plus fûre, " de remettre les - choses en l'état ou elles étoient du temps de la Reine Elizabeth. Les Communs ne furent pas plûtôt retournez dans leur Chambre, qu'ils choisirent M. Lenthall pour leur Lenhall Orateur. Et deux jours après ils le presente- choisi rent au Roi, qui confirma l'élection.

Avant que les Membres de cette Chambre fussent assemblez, on remarquoit dans leur

# 234 HIST: DES GUERRES

contenance, un merveilleux changement. · Ceux qui, fix mois auparavant, étoient d'avis de choifir les remedes les plus doux, fans irriter la playe, & de s'appliquer à guerir le mal fans en rechercher l'origine, commencoient à parler d'une tout autre maniere. Ils disoient, " qu'il falloit être presentement , d'une autre humeur qu'ils n'avoient été , dans le dernier Parlement : qu'il ne falloit ,, pas seulement balayer le bas de leur Cham-,, bre , mais auffi abattre jusques aux toiles " d'aragnées, qui pendoient au haut, & dans , les recoins, afin qu'il n'y restât ni pouffie-,, re , ni ordure. Qu'ils avoient maintenant , un belle occasion de rendre leur Patrie plus , heureuse que jamais , en reparant tous " leurs griefs, & en arrachant les causes du " mal , jusqu'à la racine , si tous ensemble vouloient faire leur devoir. Ces discours. & d'autres semblables, firent comprendre que les Conseils les plus violens, & les ouvertures les plus hardies , prevaudroient dans la Chambre des Communes. Ce qui ne manqua pas d'arriver. Dés le premier jour que les Communes se rassemblerent M. Pym fit un long discours, où il deplora le miserable état où étoit le Royaume, & exaggera dans toutes fes circonstances la mauvaile conduite que l'on avoit tenuë dans le Gouvernement. ., comme affectée malicieusement & de propos deliberé pour en changer la constitution, " & pour priver la Nation des biens, & de , la liberté , qui leur appartiennent par le , droit de leur naissance, & par les loix du Pais: que tout étoit desormais assujetti au , pou-

# CIVIL: D'ANGLETERRE.

275.

pouvoir arbitraire du Conseil privé, qui gouvernoit le Royaume à sa fantaisse. Il s'étendit sur les éloges de la pieté, de la vertu. & du bon naturel de S. M. pour se rendre moins suspect dans le dessein qu'il avoit de lui porter un coup mortel. Il ajouta qu'il , falloit rechercher la fource d'où decouloient , ces caux ameres. Que ceux qui s'étoient n infinuez dans les bonnes graces du Roi, , avoient perverti la droiture de son jugement, abufé de fon nom, & s'étoient fern vi mechamment de fon autorité pour ap-, puyer leurs pernicieux desseins. Qu'en-" core qu'il ne doutât pas qu'il y en avoit plu-" fieurs de cette classe, qui avoient contri-, bué de tout leur pouvoir à faire tomber , toutes ces miseres sur la Nation; cepen-, dant il étoit persuadé qu'il y en avoit un , qui s'étoit plus fignalé que les autres dans , cette administration. Que c'étoit un hom-, me d'une grande capacité, & très indufrieux à faire reuffir ses entreprises ; un homme que plusieurs de ceux qui étoient presens avoient vu prendre seance en cette " Chambre comme vangeur des loix, & ze-" lé deffenseur des libertez du peuple: Mais qui long temps après avoit changé ses bonnes intentions, & fuivant la contume & le naturel des Apostats, étoit devenu le plus dangereux ennemi des libertez de sa Patrie. , & le plus grand protecteur de la Tyrannie, qui eut part dans les fiecles precedens. , Alors il nomma le Comte de Strafford Lieutenant d'Irlande, Prefident du Conseil éta-, bli à Tork pour les parties Septentrionales " du

" du Royaume, qui avoit érigé d'amples. , monumens de sa Tyrannie dans ces deux " Places, & dans toutes les autres où le Roi " l'avoit employé. Qu'il croyoit que si l'on , trouvoit à propos d'examiner sa conduite, " on ne douteroit pas qu'il ne fut l'Auteur de , tous les Conseils, qui avoient mis le Ro-" yaume à deux doigts de sa ruïne. Il insista sur quelques Actes de pouvoir arbitraire que le Comte avoit exercez en Angleterre, & en Irlande, fur quelques expressions fieres, & hardies dans ses discours, sur quelques avis pasfionnez dans les Conseils & deliberations des affaires d'Etat. Il ajoûta quelques traits de sa vanité, & quelques Histoires de ses amours. Enforte que ceux qui jusqu'alors avoient confervé quelque estime pour lui, n'eurent plus que de la haine, & de l'indignation. Enfin il conclud " qu'ils devoient penfer aux remedes " convenables à de si grands maux, & à pre-, venir les malheurs qu'ils devoient attendre , à l'avenir, s'ils souffroient que ce Ministre , continuât fon pouvoir fur l'Esprit & dans , les Confeils de S. M.

Du moment qu'il eut nommé le Comte de Strafford, plusieurs crurent que l'on établiroit un Commité pour recevoir les informations de tous les crimes qu'on lui imputoit, & que sur le rapport qui en seroit fait, on delibereroit fur la procedure qu'il faudroit tenir. Mais les Affaires étoient déja preparées, & digerées pour une fin plus prompte.

Quand M. Pym, eut fini son discours, le Chevalier Jean Clotworthy, Gentilhomme d'Ira lande, absolument inconnu en Angleterre & qui

à la recommandation de quelques perfonnes puissantes, avoit été choifi pour membre de la Chambre, par les habitans d'un Bourg dans la Comté de Devon, fit une longue & confuse narration de la Tyrannie du Comte de Straf-, ford dans le Royaume d'Irlande, des trou-, pes qu'il y avoit levées pour envahir l'E-,, coffe; des menaces qu'il avoit faites au Par-" lement s'il n'accordoit pas les fubfides , qu'il avoit demandez; d'un ferment qu'il , avoit concerté pour presenter aux Ecossois , habituez en Irlande; des procedures ri-, goureuses qu'il avoit exercées contre quel-, ques personnes de qualité, qui avoient re-, fuse de s'y soumettre; & de la declaration " arrogante qu'il avoit faite en partant d'Ir-" lande que s'il y revenoit en la même quali-" té de Lieutenant General, il n'y laisscroit " pas un Ecossois. Il parla de ses expressions hardies, de ses Acres de puissance arbitraire. pout disposer des personnes, & des biens des particuliers, contre le cours ordinaire de la justice, ce qui le devoit faire regarder comme un homme formidable, sous l'autorité duquel on ne pouvoit mener qu'une vie malheuteufe.

L'heure ordinaire de se separe étant venuë, on donna ordre de sermer la porte, a sin que personne sortit de la Chambre; è l'on avoit pris soin d'avertir quelques uns de la Chambre Haute, de ne point finir leur seance, pour ne pas rompre les mesures que l'on avoit priss.

Alors le Chevalier Hotham, & quelques autres de la Comté d'Tork, que le Comte de Strafford avoit desobligez dans leur Païs, conté de Chillette de Ch

tinuerent les invectives contre lui, relevant quelques particularitez de ses manieres hautaines & imperieuses, & lui imputant d'avoir declaré publiquement dans la Comté d'York, lors qu'il executoit une Commission contraire à la loy, " que le petit doigt de la Prero-" gative du Roi, leur seroit plus pesant que le corps entier de la loy. Laquelle expresfion accrût merveilleusement l'animosité de tous les autres Membres de la Chambre contre lui, quoi qu'étant bien examinée elle pût avoir un sens tout contraire à celui qu'ils lui donnoient.

Enfin après avoir long temps declamé contre lui, & fait une revue de toutes les Actions de fa vie , avant & depuis son entrée à la Cour, il fut proposé, suivant la resolution secrete, qui avoit été prise auparavant, de l'accuser sur le Champ du crime de Haute trahison. Cette ouverture ne fut pas plutôt. faite, qu'elle fut approuvée generalement de toute la Chambre, sans qu'un seul s'opposat à ce torrent, par aucun temoignage favorable de la conduite du Cornte Il n'y eut que le Lord Falkland, qu'on ne soupçonnoit pas d'avoir aucune amitié pour lui, qui sur la proposition de l'accuser sur le Champ, supplia la Chambre avec beaucoup de modestie, de confiderer " s'il ne seroit point plus convena-.. ble à la gravité de leurs procedures, de rediger dans un Commité les faits particu-" liers dont on avoit parlé, avant que d'en-" voyer à la Chambre des Pairs former l'ac-, cufation : declarant qu'à son égard il étoit , très persuadé qu'il y en avoit suffisamment " pour - 64

, pour la charge. A quoi M. Pym repondit ,, adroitement, qu'un tel delay ruineroit ap-, paremment toutes leurs esperances, & les mettroit hors d'état de poursuivre ce qu'ils avoient commencé. Que le credit du " Comte auprès du Roi, & auprès de ceux , qui avoient le plus de pouvoir sur l'esprit de , S. M. & fur l'esprit de la Reine, étoit si , grand, qu'au moment qu'il apprendroit " que ses crimes étoient decouverts; sa con-" science lui feroit assez prevoir ce qu'il de-" voit attendre , & que n'ofant subir la jus-, tice du Parlement, il en procureroit in-, failliblement la caffation , ou prendroit , d'autres mesures pour se garantir , y allat " il de la ruine entiere du Royaume. Au lieu y que fi l'on alloit fur le champ porter l'ac-, cusation de Haute trahison à la Chambre , des Pairs, au nom de toutes les Commu-, nes d'Angleterre , qu'ils representoient , , les Seigneurs seroient obligez dans les regles , de la justice, de le mettre en sure garde, , de l'empêcher de se rendre au Conseil , " & d'avoir aucun accez auprès de S. M. " Après quoi ils procederoient dans toutes , les formes, & avec toute la diligence ne-" ceffaire.

"A l'égard de ceux qu'on fçavoit bien être ennemis du Comte, ce qui cependant fembloient douter fi tous les faits alleguez contre lui, étant prouvez, emporteroient le crime de Haute trahifon, on leur dit, " que nes n'étoient pas Juges, mais feulement Açuculateurs. Que les Seigneurs jugeroient K7 geux

" eux mêmes, si une complication de tant de , crimes énormes en une seule personne, ne .. contenoient pas la plus haute offence dont , la loy prît connoissance. Ces raisons determinerent la Chambre, & il fut resolu tout d'une voix " que l'on envoyeroit sur le champ a à la Chambre des Pairs former l'accusation " de Haute trahifon , & d'autres malversa-, tions , & demander que le Comte fût fequestré du Conseil, & mis en sure garde. , M. Pym fut choisi pour ce Message, & tout etant refolu , les portes furent ouvertes . a plufieurs de la Chambre accompagne-, rent M. Pym.

Le Comte de Strafford étoit indisposé, &

n'étoit point sorti de la Chambre tout le matin, mais ayant appris sur les 3. heures après midi, que les deux Chambres étolent encore le Comen seance, il crut qu'il étoit à propos de s'y te de Strofford

rendre, & quelques uns crurent que c'étoit de Haute pour accuser le Lord Say & quelques autres. trabison d'avoir induit les Ecossois à envahir le Royaume. Il nefut pas plûtôt entré dans la Charnbre des Pairs, que M. Pym y vint, & declara au nom de toutes les Communes d'Angleterre, qu'il accusoit le Comte de Strafford du crime de Haute trahison, de malversations, & d'autres crimes odieux, dont il dit que les Communes feroient la preuve en temps, & lieu, demandant que le Comte fût sequestré de tous Conseils, & mis en sure garde, après quoi il se retira. Auffi-tot il s'eleva un bruit confus peu convenable à la gravité de cette Assemblée, on dit au Comte de sortir de sa place . & il eut beaucoup de peine à obtenir

nir d'être entendu avant que de la quitter. Il deplora " fon malheur de se trou-" ver exposé à une accusation simportann te, protesta de son innocence, & de , son integrité, qu'il s'assuroit de leur fain re connoître : demanda fa liberté jusques ,, à ce qu'il y eût quelques preuves con-" tre lui. Et les pria de confiderer à quel pe-, ril ils s'exposeroient eux mêmes, si un Pair " du Royaume étoit mis en prison, & pri-" vé de sa Place dans les Conseils, sur une ac-.. cusation en termes generaux, sans specifier aucun crime en particulier. Et quel atn tentat ce seroit à leurs Droits, & à leurs , libertez. Et alors il fe retira. Les Pairs ne furent pas long temps à deliberer, & resolurent. "Que le Comte seroit mis à la gar- LeCom. n de de l'Huissier à la verge noire, pour y de- mis la , meurer jusqu'à ce que la Chambre des garde de Communes eut fourni la charge , ou chefs l'Huiffier d'accusation contre lui. Cette refolution ge noire, lui fut prononcée à la Barre où il étoit à genoux , par le Garde du grand sceau. Maxwellhuistier s'en saisit. L'on fit rentrer M. Pym pour l'informer de ce que la Chambre avoit refolu, & ensuite les deux Chambres s'ajour-

merent pour le jour fuivant. Cela fait, ils commencerent à faire reflexion : que malgré toutes les precautions que l'onavoit prifes pour ne faire élire que ceux qui avoient été les plus contraires au Gouvernement de l'Eglise, & de l'Etat ; cependant la Chambre étoit composée de telle maniere due quand les premiers feus seroient rallentis on n'éconteroit pas long temps les Confeile

e: 12 ;;

de violence, de sorte qu'ils prirent grand soin dans un Commité des Elections, d'écarter ceux qu'ils soupçonnoient de ne pas seconder leurs passions, sous pretexte, qu'ils n'étoient pas élus dans les formes : afin d'en mettre d'autres en leur place, dont ils se pussent aider plus aisement. En quoi ils pretendoient qu'on ne devoit pas tant s'assujettir au cours ordinaire de la justice. Et les principaux d'entr'eux disoient souvent, " que ceux en , qui residoit le droit d'élire, ne devoient pas fuivre leur panchant , mais fe regler fur le merite, & la capacité de ceux qu'ils élin soient. Ainsi cette même regle qui faisoit admettre les uns , faisoit rejetter les autres. C'est à-dire qu'ils admettoient les uns , par ce qu'ils étoient de leurs amis , pendant qu'ils rejettoient les autres fous pretexte qu'ils étoient amis de ceux qui les avoient élûs. Et ils declarerent " qu'aucun de ceux qui au-" roient formé quelque parti, ou favorisé quelque projet, ou auroient été employez , à quelque Commission contraire à la Loy, n'auroit seance avec eux comme Membres , du Parlement , quelque regulierement qu'il , fut élû. Ce qui donna occasion à S.M. de leur reprocher dans une de ses declarations. , que dans le même temps qu'ils rejettoient " ceux qu'ils disoient être Auteurs des proiets. à l'aggravation du Peuple, ils admettoient n fans contredit le Chevalier Henri Mildmay, & M. Laurens Whitaker , qui avoient été plus fortement engagez dans ces oppref-, fions , fous pretexte que depuis ils avoient , entré dans les deffeins les plus scandaleux , con,, contre S. M. Ce qui demeura sans aucune

, reponse.

Ils se servirent d'un autre artifice, pour rendre la Chambre plus formidable à ceux qui avoient eu quelque employ dans le Royaume. Ils condamnerent la taxe pour les vaisseaux. declarerent criminels ceux de la Chambre étoillée, & du Conseil qui avoient projetté ou consenti cette taxe, les Juges qui avoient rendu la Sentence de confirmation, les Lieutenans, ou Cherifs, & leurs Commis dans toutes les Comtez d'Angleterre, qui en avoient fait la Collecte, & ordonnerent qu'il seroit procedé contr'eux. De forte que tous les Seigneurs du Conseil, & tous les Cherifs des années precedentes, se trouverent exposez à la merci de ces Inquisiteurs : Et dans la crainte qu'ils avoient que ce que la Chambre appelloit malversation, ne passat enfin pour trahison, ce n'est pas merveille s'ils tâchoient par tous moyens de gagner sa faveur, & sa pro-

tection.

Quand ils eurent repandu partout la terreur L'Arthe & l'épouvante, ils envoyerent une accufation véque de l'épouvante, ils envoyerent une accufation véque de Cantorbery, & le priverent d'entrer dans le 7 acrus Confeil du Roi: Mais ils se contenterent de trahison, leurs refolutions, & d'avoir établi leurs regles, sans pousser leurs procedures plus loin: afin de tenir les accusez en suspens, & de profiter de leur frayeurs. Lors que la taxe pour les vaisseaux fut debatué, on trouva que le Lord Finch étoit l'auteur de ce jugement odieux qui l'avoit declarée legitime, & en effect iln'y en avoir pas de plus coupable que.

lui, fi leur principe étoit veritable, " qu'une , tentative pour changer le Gouvernement " établi par les loix , & pour introduire la , puissance arbitraire, est un crime de Haute trabifon. Mais ils ne voulurent pas envoyer une accufation contre lui fur le champ, comme ils avoient fait contre le Comte de Strafford, & contre l'Archevêque de Cantordery: ils établirent un Committé avec grande deliberation, & solemnité, afin de porter à la Chambre des Pairs une accusation preparée dans toutes les formes; & lui marquerent un jour, pour être oûi à la Barre de la Chambre des Communes. Par ce moven il fut informé de ce qui se passoit dans la Chambre contre lui, & ne doutant pas que suivant leur maxime, il ne fut accusé de Haute trahison, & la Chambre des Pairs s'étant separée pendant que les Communes continuoient leurs deliberations, il se retira, & se sauva en Hollande.

Le Lord Le Lord Littleton alors Chef de Justice de la Finch fe Cour du Commun plaidoyé, fut fait Garde du Hollande, grand fceau d'Angleterre en fa place.

A peu près dans le même temps le Chevalier Francon Windebank, un des premiers Secretaires d'Etat, & alors Membre de la Chambre des Communes, fut accusé de proteger les Papistes, dont effectivement il étoit un des plus zelez deffenseurs, & lors qu'il étoit present dans la Chambre, on representa des ordres écrits de sa main de faire cesser les poursuites contre les Prêtrès, & de mettre en liberté ceux qui étoient prisonniers. Sur quoi on lui dit de se retirer pendant qu'on delibereroit. Mais les Communes ayant été obligées 6 1 4

## CIVIL: D'ANGLETERRE. 245

gées dans ce moment d'aller conferer avec les Seigneurs de la Chambre Haute sur d'autres affaires, au retour de leur conference, ils ne parlerent plus du Secretaire; ils entamerent une autre matiere, ce qui donna la liberté au Secretaire de rentrer dans la Chambre où il remarqua une si mauvaic disposition pour lui, qu'il ne s'y crût pas en sureté; il le sauva dès la même nuit, & on n'en entendit plus parler, jusques à ce qu'il vint des nouvelles qu'il étoit passé en Farace.

Ains en moins de fix semaines cesterribles Es le Reformateurs, firent emprisonner, & ôter Cheva-au Roi, les deux premiers Conseillers du Rodadhak yaume, avec une extrême precipitation, par se retire la crainte qu'ils avoient de leur autorité. Ils en France firent suir dans les pais strangers le Garde du se grand Sceau, & un des premiers Secretaires d'Etat, dans l'apprehension qu'ils eurent d'un pareil traitement. Et ils preparerent tous les autres Officiers du Conseil, les Cheriss, & Lieutenans à subir la même peine, quelque

conduite qu'ils tinssent à l'avenir, qui seroit toujours interpretée par celle du passé. De cette maniere ils ne devoient plus apprehender aucune vigoureuse resistance à leurs desseins.

Je n'ay jamais pû fçavoir la raifon pour laquelle ils permirent au Secretaire Windebank de le fontraire aux rigueurs de leur juftice. Car pour le Lord Finch, il est certain qu'ils le savorifoient, & qu'ils surent fort aises de le conserver. Ils avoient contre Windebank des témoignages plus forts, & plus convaincans de ses contraventions à l'autorité des loit, que contre les autres qu'ils avoient accuser. Une

tre

tre qu'il avoit intercedé en son nom, & se nom de S. M. en faveur des Papistes, & des Prêtres; des Juges, & des autres Ministres de la Justice: qu'il avoit protegé lui même les Prêtres de peur qu'ils ne sustent molestez. Qu'il en avoit retiré pluseurs dans la Maison les connoissant pour tels; ce qui par le statut de la 20, année du Regne d'Elijatest, étoit un crime de Felonie. Il se trouvoit des ordres écrits de sa main pour l'élassissant des Prêtres de. la prison de Newgate, qui étoient actuellement atteints & convaincus de Trabisson, & condamnez à être pendus, & écartelez. Ce qui, par l'étroite disposition du même sta-

tut, étoit encore un crime capital.

Il me fouvient d'une Histoire sur son sujet. qui fut portée à la Chambre, & qui est assez capable de divertir le Lecteur. Un homme, qui je croy, se nommoit Newton, dont le principal employ étoit d'arrêter des Prêtres . l'alla trouver un jour dans son jardin , lui amenant un Prêtre, d'un esprit remuant, & feditieux qu'il avoit pris le matin, pour sçavoir en quelle prison il souhaitoit qu'il le mît. Le Secretaire lui demanda d'un ton de colere s'il ne cesseroit point d'être alteré du sang de ces gens là, le traita de fripon, lui ôta l'ordre en vertu duquel il avoit arrêté ce Prêtre, & le quitta sans lui dire autre chose: Newton effrayé, crut que ce Prêtre étoit en faveur, & le laissa aller. Le Prêtre hors de cette frayeur s'en retourna chez lui tranquilement, & deux jours après il fut arrêté, & mis prisonnier pour ses dettes. Ensuite le Secretaire Windebank envoya dire à Newton de venir lui parler,

### CIVIL: D'ANGLETERRE.

& lui demanda " ce qu'étoit devenu le Prêtre " qu'il lui avoit amené un tel jour. Il re-" pondit qu'il croyoit l'avoir offensé en arrê-, tant ce Prêtre, & qu'il l'avoit laisse aller. Le Secretaire irrité lui dît " que ce n'étoit " pas une affaire de peu de consequence d'a-, voir relâché ce Prêtre, que s'il ne le re-, trouvoit pas, il ne repondoit pas de sa vie, , que ce Prêtre étoit un dangereux Compa-" gnon, & qu'il n'avoit pas dû échaper de " cette maniere. Newton, effrayé des menaces du Secretaire, n'oublia rien pour découvi- où étoit son homme. Enfin il apprît qu'il étoit prisonnier pour ses dettes; il va dans la prison, demande le Prêtre, qui n'y étoit pas connu en cette qualité, il s'en refaisit en vertu de son ordre, qui lui avoit été rendu, comme étant son prisonnier qui lui étoit échappé, il le remene au Secretaire, & peu de jours après le Prêtre fut dechargé & remis en liberté. Le Geollier en la garde duquel le Prêtre avoit été mis, sut arrêté par les Creanciers, & poursuivit Newton en garantie, & Newton porta l'affaire à la Chambre des Communes contre le Secretaire.

La cause avoit été presentée au Commité, & étoit prête à être rapportée, avec celle touchant les ordres écrits de la main du Secretaire, dans le temps qu'il étoit dans la Chambre. D'ailleurs il étoit chargé par les Seigneurs dans un Message, ou dans une Conserence, poar violation de Privilege, lors de la dissolution du dernier Parlement, & pour avoir signé des ordres pour visiter les études, & les papiers de quelques uns des Membres, & les papiers de quelques uns des Membres,

## 248 HIST: DES GUERRES

Ce qui suffisoit, selon les maximes d'alors, pour le faire mettre en la garde du Sergeant de la Chambre : mais on ne vouloit pas l'arrêter pour cette derniere affaire, par ce que le Secretaire Henri Vane étoit dans le même cas, & qu'on n'auroit pas pû poursuivre l'un pour ce sujet sans envelopper l'autre. Ce fut apparemment ce qui le sauva de tout le reste : foit qu'ils cruffent que sa charge que l'on destinoit pour M. Hollis, seroit plutôt vacante par sa fuite, que par son procez, qui tireroit en longueur, à cause des procedures, & des formalitez : foit qu'ils se persuadassent re par l'examen, il feroit prejudice au Chevalier Henri Vane, qu'ils vouloient proteger. Quoiqu'il en soit, ils furent fort contens qu'il se fut retiré.

Ils continuerent leurs deliberations avec la même ferveur qu'ils avoient commencé. Celui qui parloit avec plus de chaleur contre le Gouvernement, & contre la Cour, étoit écouté le plus favorablement. Chaque jour produisoit plusieurs harangues étudiées, contre tous les Actes d'Etat des années precedentes. Afin de hâter le procez du Comte Strafford, qui étoit leur premier, & principal dessein, ils firent un petit Commité, composé de quelques Membres qu'ils sçavoient être les plus propres à leurs desseins, pour dresser chefs d'accusation contre lui, après seur avoir fait prêter serment de tenir la chose secrete. Ce qui peut-être, ne s'étoit jamais prattiqué dans aucun Parlement. Pour rendre leur procedure plus reguliere, & plus certaine, ils envoyerent un Message à la Chambre des Pairs

## CIVIL: D'ANGLETERRE.

Pairs pour les prier d'établir auffi un Commité de peu de personnes choifies, qui, après un pareil serment, examineroient les preuves que les Communes leur produiroient. Quoi que cela fut sans exemple, les Seigneurs y consentirent; alors on fit presenter, de jour en jour, des Adresses par ceux qui pretendoient avoir lieu de se plaindre des jugemens de la Chambre étoillée , & des Seigneurs du Conseil : contre les Lieutenans des Comtez . & leurs Commis qui avoient levé de l'argent dans le Royaume pour les Soldats, & autres besoins de l'Armée, quoi que la même chose eût été prattiquée par de pareils Officiers pendant tout le Regne d'Elizabeth, & contre les cherifs qui avoient exigé la taxe pour les Vaiffeaux. Après que les principaux Membres de la Chambre eurent infifté fur aucun Article de toutes ces Adresses, & en eurent exageré l'importance, la Chambre condamna tous les jugemens, quelques juridiques qu'ils fussent, sans même en avoir entendu la lecture : Ils les " declarerent illegitimes, & contraires aux " Droits , & libertez des fujets , & ordonnerent que ceux qui en étoient les Auteurs, ou executeurs seroient poursuivis pour leur temerité, & dedommageroient ceux dont ils avoient exigé de l'argent.

Ceux que la Chambre Étoillée, avoit fait mettre en prifon, après une ferieuse deliberation, & un examen dans toutes les formes, furent mis en liberté, afin qu'ils fussent de poursuivre leurs appellations an Parlement. Quoiqu'il y eût deux Armées dans le cœur du Royaume, on ne-pensa qu'à trous

ver de l'argent pour les payer, au lieu de renvoyer l'une en Ecoffe, & de congedier l'autre pour mettre fin à une si prodigieuse depense. Au contraire on representa qu'il y avoit des choses importantes à faire, avant que de les congedier, & on supplia seulement S. M. de casser tous les Officiers Papistes de son Armée: ce qu'elle ne pût refuser.

Acre des principaux

Il ne sera pas inutile de decrire en cet enflitution droit, quelle étoit l'humeur, & la constitution des deux Chambres, on en sera moins bres, & furpris de voir le prodigieux changement arrile Cara- vé en si peu de temps ; & la Couronne si affoiblie qu'elle ne pouvoit se soutenir, ni ceux qui paroissoient lui être le plus affectionnez.

l'ane, & de l'au. Dans la Chambre des Pairs.

se de

Mem.

bres de

Dans la Chambre des Pairs, les principaux étoient 1. Le Comte de Bedford; homme sage, & d'une trop grande fortune, pour souhaiter que le Gouvernement fut renversé. Et il fit affez paroître d'abord qu'il vouloit se rendre puissant à la Cour, en obtenant les premieres Places, pour lui & pour ses amis,

& non pas d'en diminuer l'autorité. LeCom-II. Le Lord Vicomte Say, naturellement

reservé, d'une mediocre fortune, qui avoit Le Lord de belles qualitez, & fort ambitieux; mais dont l'ambition n'étoit pas satisfaite par ses grands emplois, s'il n'arrivoit quelque changement dans le Gouvernement Ecclesiastique. Il avoit été depuis plusieurs années l'oracle de ceux qu'on appelloit Puritains. Ennemi declaré de l'Eglise Anglicane, & des Ecclesiastiques les plus élevez en dignité, avec quelques uns desquels il avoiteu des contestations particulieres. Il s'étoit toujours opposé à

tous

tous les Actes d'Etat qui n'étoient pas exactement conformés à la difposition de la loi, & avoit refulc hautement, & avec obstination de payer la taxe pour les vaisseaux, aussi bien que Mr. Hambden. Le resusqu'il sit à Tork l'année precedente de souscirre la protestation de renoncer à toute correspondance avec les Ecossois, lui donna beaucoup de credit. En un mot il étoit en grande autorité dans le Parti des mecontens par tout le Royaume, & fort estimé de plusieurs dans le Parti contraire, qui le regardoient comme un homme dont la fagesse, & l'attachement pour l'observation des loir, pouvoient être utiles dans ces tembs de vience.

III. Le Lord Mandeville, étoit fils aine du Le Lord Garde du Sceau Prive, honnête homme, d'u- Mandes ne noble éducation, & s'étoit pouffé de bonne ville. heure à la Cour par la faveur du Duc de Buckingham.dont il avoit épousé la parente. Il avoit accompagné le Prince dans son voyage en Espagne : Et avoit été appellé dans la Chambre des Pairs du vivant de fon Pere fous le nom de Lord Kimbolton ce qui étoit une faveur extraordinaire. Sa femme étant morte dans le tems que le Duc fut affaffiné, il épousa en secondes noces la fille du Comte de Warwick. C'étoit le grand Protecteur des Puritains, le plus riche d'entr'eux, & pour lequel ils avoient plus de veneration, quoi qu'il menat une vie scandaleuse, & peu conforme à la severité qu'ils professoient, de laquelle ils le dispensoient volontiers, en consideration des avantages qu'ils tiroient de sa famille. Dans le temps de son second mariage il quitta Tome I. tout

tout à fait la Cour, où il étoit regardé de mauvais œil. Il blâma hautement tout ce qui s'y pratiquoit. Il se declara publiquement pour le Parti de plusieurs personnes de condition qui s'affembloient dans la maison d'un riche Gentilhomme fon voifin, formoient entr'eux une espece de confrairie, & entretenoient une mutuelle correspondance, avec autant d'union, & de familiarité, que s'ils n'avoient composé qu'une seule famille. Pour se rendre plus agreable au peuple, il depensoit beaucoup au delà de ce qu'il tiroit de son Pere , & il fut long temps accablé des dettes qu'il avoit contractées pour fournir au surplus. Sa douceur, ses manieres engageantes, & sa generosité le faisoient aimer de tout le monde : les facticux, & mécontens avoient une entiere confiance en lui, & le consultoient sur tous leurs desseins.

Si j'ay nommé ces trois Seigneurs, comme les principaux Aceurs dans la Chambre des Pairs, quoiqu'il y en efte plufeurs, qui les für-paffoient en credit & en qualité, c'el que ceur qui menageoient toures chofes dans la Chambre des Communes, & qui vouloient infpirer à la Chambre Haute le même efprit d'aigreur, fe reposioient principalement fut eux. D'ailleurs quoiqu'il y en eût pluficurs mal intentionnez, ils ne laiffoient pas en la plûpart d'avoir quelque attachement au fervice du Roi, & au Gouvernement établi. Mais les Communes & confioient absolument fur ces trois, comme plus Populaires, & plus capables d'accroître, & de fortifier leur Paraji, & de fevrir à leurs desseins.

Pour

#### CIVIL: D'ANGLETERRE. 253

Pour le Comte d'Effex, ils n'eurent pas de LeCome peine à le mettre dans leurs interêts, en flat te d'Ef. tant sa vanité, exagerant la grande reputation fex. qu'il s'étoit acquise parmi le peuple, & le mauvais traitement qu'il avoit reçû de la Cour. Il ne parloit pas facilement en public, mais il avoit servi dans plusieurs autres Parlemens. & il scavoit si bien l'ordre qu'il y falloit garder dans ces temps difficiles, qu'il en parloit plus pertinemment qu'aucun autre ; il étoit écouté avec plus d'attention, & de respect, & avoit plus d'autorité dans les deliberations. Il n'avoit pas besoin d'être sollicité contre l'Archevêque de Cantorbery, & le Lieutenant d'Irlande, dont il desaprouvoit la conduite, & pour lesquels il avoit de l'aversion. toient les deux seules personnes contre lesquelles on se declaroit ouvertement, tous n'étoient que trop unis pour les perdre, & les Ecoflois dans leurs Manifestes demandoient justice contr'eux, comme étans les Auteurs de la guerre entre les deux Nations. Warwick. Brook, Wharton, Paget, Howard, & quelques autres observoient les mouvemens des Scigneurs dont nous venons de parler, & s'y conformoient aveuglement.

Ils y avoit plusieurs Membres de la Cham- Dans la bre des Communes distinguez par leur sagesse, Cham-bre des par leur grande fortune; qui avoient tou-com-te l'affection imaginable pour le Roi, & pour munes le Gouvernement établi par la Loy, & par les anciennes coûtumes, quoi qu'ils fussent mal intentionnez pour la Cour. Et il est certain que la plûpart n'avoient aucun dessein de troubler la paix du Royaume, ni de faire au-

cun changement considerable, dans l'Eglise: & dans l'Etat. Ce qui obligea les autres, dès le commencement, à mettre tout en œuvre pour les corrompre, en leur representant , les dangers qui menaçoient tout ce que les " sujets avoient de plus cher, & de plus pre-" cieux. La perte de leurs biens, & de leur " liberté. Le renversement des loix. La su-" jettion à un pouvoir arbitraire ; l'établisse-, ment du Papisme, sur les ruïnes de la Re-, ligion Protestante. Ils épouventoient les uns par la crainte " d'être poursuivis pour ce , qu'ils avoient fait, auquel cas ils auroient besoin de leur protection ; & ils flattoient les autres " de l'esperance d'être élevez dans , les charges d'honneur , & de profit. Plufieurs se laisserent seduire par ces sortes de tentations, & d'autres n'y avoient deia que trop de panchant, par leur ambition, & par la haine qu'ils avoient conçue contre l'Eglife Anglicane, & contre la Cour. Cependant il y en avoit peu, qui eussent assez d'autorité pour gouverner les autres, quoi qu'il y en cût un grand nombre capables de se laisser conduire.

Mı Pym.

8.0

Mr. Pym étoit regardé comme ayant une très grande experience dans les Parlemens, où il avoit servi long temps; D'ailleurs il étoit Officier dans l'Echiquier, ce qui l'avoit rendu stylé dans les affaires, & il étoit dans une csime generale, quoi qu'on n'ignorât pas qu'il favorisoit le Parti des Puritains. Il n'approuvoir pourtant pas les violentes resolutions contre l'Eglise Anglicane, & il étoit entierement devoité au Comte de Bedford, qui n'étoit pas contraire au Gouvernment établi.

Mr.

Mr. Hambden étoit beaucoup plus subtil, & Mr. l'on peut dire, qu'il avoit un esprit le plus penetrant, le plus adroit, & le plus infinuant pour parvenir à fon but, qu'aucun homme de son temps. Il étoit riche, & de naissance. Il avoit passé tout d'un coup du libertinage, & de la debauche, à une vie extraordinairement sobre, & retirée, sans perdre son humeur enjouée, & affable : ce qui joint à la bonne opinion qu'on avoit de sa sagesse, & au courage avec lequel il s'étoit opposé à la taxe pour les vaisseaux, avoit élevé sa reputation jusques au suprême degré, non seulement dans la Comté de Buckingham, où il demeuroit, mais generalement par tout le Royaume. Il parloit peu, mais ce qu'il disoit, étoit d'un grand poids. Il n'entamoit presque jal mais la matiere sur toutes les affaires qui se presentoient. Il écoutoit attentivement les contestations: après avoir remarqué ce qui étoit le plus capable de determiner la Chambre, il refumoit les raisons de part & d'autre, & les reduisoit en un discours clair , & succint, auquel il donnoit un tour fin, & delicat qui le conduisoit ordinairement à ses fins. S'il n'v reiffiffoit pas fur le champ, il avoit l'a+ dresse de faire remettre la deliberation à un autre temps, & d'empêcher qu'on ne prît aucune resolution qui put avoir des suites dangereuses. Il affectoit tant de modestie, & de defiance de son propre jugement, qu'il sembloit n'avoir aucune instruction & ne se determiner que par les discours des autres. Il scavoit les faire venir à son but par leurs propres principes, pendant qu'ils croyoient que toutes les La reforesolutions étoient prises sur leurs avis. Jamais homme n'a été plus maître de lui même; & n'a moins été ce qu'il sembloit être.

Mr. de S. lean.

Mr. de S. Jean, étoit dans une union étroite avec les deux autres. C'étoit un Avocat du College de Lincoln. Il étoit sans employ dans la Salle de Westminster, jusques à ce qu'il eut soutenu la cause de Mr. Hambden dans la Chambre de l'Echiquier contre la taxe pour les vaisseaux. Cette affaire le mit en grande reputation, & il fut appellé dans la suite à toutes les Cours, & à toutes les causes, où la Prerogative du Roi étoit contestée. étoit extrêmement reservé, d'une humeur fombre & cachée, & ne conversoit qu'avec ceux de son caractere. Il fut poursuivi à la Chambre étoillée quelques années auparavant, avec plusieurs autres personnes de confideration, pour s'être communiqué des Papiers, que quelques uns pretendoient être feditieux mais ils furent dechargez auffi-tôt après. Il n'oublia pourtant jamais l'injure que la Cour lui avoit faite . & il concût une haine implacable contre l'Eglise Anglicane. Il étoit intime du Comte de Bedford, & en quelque façon Allié, étant fils naturel de la Maison de Bullingbrook. Ces trois Membres de la Chambre des Communes, & les trois Seigneurs. dont j'ay parlé, étoient dans une parfaite intelligence, & étoient regardez comme le premier mobile, qui donnoit le branle à toute la machine. Nathanuel Fiennes (econd fils du Lord Say, le Chevalier Henri Vane, fils aine du Secretaire, & Thresorier de l'Hôtel du Roi, étoient auffi de leur confidence.

Nathanael Fiermes avoit fait ses études à Ox. Nathanael avoit été Directeur, ceux de cette famille y joüissant de pluseurs Privileges comme parens du Fondateur. De làil sit un voyage à Geneve, & en Suisse, où il se confirma dans l'aversion qu'il avoit pour l'Eglise Anglicane. Il revint en Angleterre par l'Ecosse, au commencement des troubles. On ne le connoissoit presque pas, jusqu'au moment qu'il parut dans la Chambre des Communes. On sit alors qu'il étoit sils du Vicomte Say, & qu'étant dans la Chambre des Contemues. On sit alors qu'il étoit sils du Vicomte Say, & qu'étant dans les mêmes sentimens, il meritoit la même consance.

Le Chevalier Henri Vane fils du Secretaire Le Che-Vane étoit d'une profonde diffimulation, d'u- valier ne conception vive : mais rude dans fes ma- Henri Vanieres, & dans ses discours. Il avoit étudié à Oxford dans le College de la Madeleine, où malgré les soins de son Tuteur, il menoit une vie dereglée. Il passa quelque temps en France, & à Geneve, & revint en Angleterre fort prevenu contre le Gouvernement Episcopal, & contre la Liturgie. Je ne sçay par quel caprice, il s'embarqua pour la nouvelle Angleterre, où, quelques années auparavant, il s'étoit établi une Colonie de toutes fortes de Religions, & qui par les lettres Patentes de S.M. étoient autorifées de choifir telle forme de Gouvernement, & tels Gouverneurs qu'ils trouveroient à propos fous l'obligation, " que chacun préteroit le ferment d'Allegance . . & de Supremacie. Il y fut distingué par fa qualité de fils d'un Conseiller Privé : & à la premiere élection de leurs Magistrats, ils L4

Congli

le choisirent pour Gouverneur. Mal satisfait d'eux, comme ils l'étoient de lui, il revint encore en Angleterre; où il changea de conduite: il te maria dans une honne famille du consentement de son Pere, & par le credit du Comte de Northumberland Grand Amiral d'Angleterre, il fut affocié avec le Chevalier, Guillaume Russel à l'office Thresorier de l'Amirauté; qui est une charge de confiance. & fort lucrative. Il sembloit être affectionné pour le Gouvernement. Mais le Comte de Strafford s'étant attribué le tître de Baron de Raby, le Pere & le fils ne penserent plus qu'à se vanger de cette insulte. Le fils s'unit avec Mr. Pym, & avec tous les autres mécontens, & appuya de tout son pouvoir le dessein de perdre le Comte.

Mt. Deno

Denzill Hollis, le plus jeune fils, & le plus jeune frere des Comtes de Clare, étoit le plus estimé de tous ceux du Parti, & le meritoit le mieux. Son procedé contre la Cour, & contre le Duc de Buckingham dans le Parlement de la quatrieme année du Regne de Charles I. fon emprisonnement, & la persecution qu'il avoit soufferte, lui avoient acquis une grande reputation. Cependant il ne prit aucune part dans le procez du Comte de Strafford, qui avoit épousé sa sœur ; sans neantmoins rompre absolument avec ceux qui en étoient les plus violens persecuteurs. Dans les autres affaires, il entroit dans les Conseils les plus secrets avec les Chess de parti, qui le respectoient comme un homme d'autorité.

Telle étoit la disposition des deux Chambres, lors qu'elles s'assemblerent pour la premic-

miere fois : & l'on peut dire de ceux qui les composoient, ce que Tacite disoit des Juiss, , qu'ils pratiquoient entr'eux tous les devoits " de l'amitié, & de la charité, & qu'ils , haissoient les autres comme leurs ennemis. Ils examinoient avec foin ceux qui n'étoient pas de leur sentiment, les Membres dont l'élection étoit contestée, pouvoient s'affurer d'étre exclus de la Chambre : & l'on níoit de toutes sortes d'artifices pour en faire choisir d'autres qui fussent mécontens du Gouvernement. De forte que le Parti groffissoit de jour en jour tant par les nouvelles Elections. que par les anciens Membres qu'ils avoient gagnez par menaces, & par promesses. Et ils retifissoient d'autant plus aisement, qu'ils difoient dans le public n'avoir point d'autre dessein que de réformer les horribles abus qui s'étoient glissez, sans toucher à la constitution du Gouvernement, quoi qu'ils eussent d'autres penfées qu'ils n'osoient communiquer à personne.

Les Armées d'Angleterre & d'Ecosse demeuroient tranquiles dans le Nord du Royaume
fans faire aucun Acte d'hotslitie, en consequence de la suspension, qui étoit renouvellée
tous les mois, ce qui faisoit esperer au Peuple qu'ils y auroit bien-tôt une paix concluë.
Et le Traité qui avoit été commencé à Rippon; ayant été ajourné à Londres, les Commissaires d'Écosse dont les ches étoient le
Comte de Rothes, & le Lord Lowden, s'y
rendirent en grand équipage; le Roi les recust
avec un accueil, qui ne lui étoit pas ordinaire. Ils surent logez dans le Cœur de la ville,

contre l'Eglise de S. Antholin. Cette Eglise leur fut accordée pour faire leurs devotions : leurs chapelains deputez pour ce qui concernoit la Religion, y préchoient, & entr'autres Alexandre Henderson. Le Peuple s'y rendoit en foule pour entendre leurs fermons. Les uns par un esprit de sedition, d'autres par curiofité, & d'autres pour faire mieux éclater le mepris qu'ils avoient pour eux. L'Eglife étoit remplie tous les dimanches depuis la pointe du jour , jusques au soir : les femmes fur tout, qui étoient affez heureuses pour trouver place le matin, la gardoient jusqu'à ce que l'exercice d'après midi fut fini : & ceux qui ne pouvoient avoir place, moutoient aux fenêtres par dehors pour être du nombre des auditeurs, ou des spectateurs : quoi que ces Sermons fussent tout à fait plats, & infipides, finon pour ceux qui n'avoient aucun discernement.

té des avec les d'Ecoffe.

Ils ne furent pas plûtôt arrivez à Londres . Commi- que les deux Chambres établirent un nouveau Commité pour continuer avec eux le Traité commence à Rippon. Et alors ils firent impribrespour mer , & publierent leurs declarations contre l'Archevêque de Cantorbery, & le Lieutenant d'Irlande , dans lesquelles " ils se reservoient missaires .. à poursuivre dans leur Parlement ceux de

leur Nation, qui étoient cause de la guerre , entre les deux Royaumes ; & se rappor-, toient à la prudence du Parlement de faire telle justice qu'ils trouveroient à propos de

, ces deux Seigneurs.

On comprenoit aisement par la refervation de poursuivre leurs compatriotes dans le Par-

lement d'Ecosse, qu'ils n'avoient pas dessein de malfaire au Marquis d'Hamilton. Il étoit l'objet de leur ressentiment dans les commencemens de la Rebellion: & on le croyoit haï également de tous les trois Royaumes, plus qu'aucun de ceux qui étoient au service du Mais les choses avoient changé par le service qu'il avoit rendu au Lord Lowden en le faisant sortir de la Tour de Londres, où il étoit detenu pour trahifon. Par fon application & son adresse dans l'assemblée du Grand Conseil à York . & avec les Commissaires d'Ecosse avant que de commencer le traité, & par la promesse de leur rendre de bons Offices à l'avenir dont il s'étoit si bien acquité ; il s'étoit mis en état de ne rien apprehender du côté de l'Angleterre , ni du côté de l'Ecoffe. Les uns & les autres ne prenoient pas plus de soin à decouvrir des preuves contre l'Archevêque, & contre le Lieutenant d'Irlande, qu'à étouffer celles que l'on auroit pû produire contre le Marquis.

Ils prenoient un grand soin d'empêcher les Commissaires d'Ecosse d'entrer en aucune conversation familiere avec ceux qui n'étoient pas fermes dans leur Parti. De sorte qu'un jour le Comte de Roshes se promenant dans la sale de Wesmissser ex Mr. Hyde, à allans tous deux vers la porte dans le desse se promenant de le Comte s'arrêta tout court, à dit à l'autre d'aller toshours vers le Carrosse, à qu'il iroit l'y trouver dans un moment. Mais comme il tardoit trop long tems, Mr. Hyde crut que quelqu'un lui avoit sait changer de dessen, il

retourna dans la Sale, où il le rencontra. Et étant montez en Carosse, le Comte lui fit des excuses de l'avoir fait tant attendre, & lui dît, " que lui même étoit la cause de ce re-, tardement ; que lors qu'ils se promenoient , dans la Sale, un Gentilhomme en passant , auprès de lui, l'avoit tiré par son habit, ce , qui lui avoit donné occasion de le prier d'al-, ler toujours devant, qu'étant retourné, ce " Gentilhomme lui avoit dit, je suis obligé , de vous avertir que vous vous promenez , avec le plus grand ennemi, que la Na-, tion Ecossoise ait dans le Parlement : pre-" nez bien garde de lui rien communiquer , dont il puisse tirer avantage. Qu'en suite , trois où quatre autres personnes de conside-, ration l'avoient joint l'un après l'autre, pour , lui donner le même avis. Ceux qui prennent fi bien leurs mesures ne peuvent pas manquer de reuffir.

Les premiers complimens qu'ils firent aux Deputez d'Ecosse, de la part des deux Chambres, furent accompagnez de protestations d'une sincere amitié, & d'une union indissoluble entre les deux Nations. Et ils donnerent des ordres exprès de les nommer en toutes oc-

calions , nos freres d' Ecoffe.

Dans cette disposition, ils crurent que pour satisfaire le public, en decouvrant les trahisons, il falloit hâter les procedures contre les deux principaux accusez. Pour faciliter cette entreprise, les Ecossois, comme j'ay déja dit , presenterent deux differentes Declarations . au nom de leur Nation, l'une contre l'Archevêque, & l'autre contre le Comte de Straf-

# CIVIL: D'ANGLETERRE. ~ 263

ford, par lesquelles ils leur imputoient " d'être la cause de la guerre entre les deux Ro-, yaumes, & de tous les malheurs que ces dif-., ferens avoient attiré sur l'Ecoste : & sol-" licitoient avec empressement d'en faire la n justice. Ces discours surent lus publiquement dans les deux Chambres. Celle contre l'Archevêque fut laissée pour un temps, & je suis persuadé qu'on avoit alors le dessein de n'en plus parler; dans l'esperance que son age, & son emprisonnement, l'exempteroient d'une plus longue poursuite. Mais on pressa le procez contre l'autre accusé, comme n'étant pas de moindre importance, que la Paix entre les deux Royaumes. Et les Ecossois firent affez comprendre, " que leur Armée ne " se retireroit point, & que par consequent , celle du Roi ne seroit point congediée, qu'avant toutes choses le Comte de Strafford n'eût été puni exemplairement comme ils le fouhaitoient. Quand ils eurent encore plus irrité les Esprits par cette confideration, ils obtinrent deux choses fatales au Roi, & à tous les gens de bien.

- La premiere " que les deux Chambres éta- Les pro-" bliroient un Commité, pour les examens cedures preparatoires. Et sur cela ils disoient , Comte , que les charges contre le Comte de Straf- de Snaf-, ford étoient d'une nature extraordinaire. forde , Qu'il falloit composer un crime de trahifon , d'une complication de plusieurs me-, chantes actions. Qu'il falloit le suivre par

, des routes difficiles, & obscures, & com-" parer ses discours seditieux, qui avoient precedé, avec fes actions subsequentes, & , avec

## 264 HIST: DES GUERRES

" avec les circonstances de chaque discours. , & de chaque action, qui n'étoient pas " moins importantes. Qu'ainfi n'étant, jusqu'à , present, accusé de Haute trahison qu'en , termes generaux , il étoit necessaire, pour , bien diriger, & preparer les charges, qu'un ", Commité des deux Chambres, fut établi pour examiner les preuves, for lesquelles on pourroit aisement former & particulariser l'accusation. Cela fut auffi tôt confenti que proposé dans la Chambre des Communes. La Chambre des Pairs y donna les mains sans beaucoup de contestation. Un Commité fut établi , sans considerer qu'une telle inquisition étoit contraire à la pratique aui s'étoit toujours observée, que si l'on se donnoit la liberté d'examiner toute la vie de chacun en particulier, il seroit facile de preparer des charges contre les perfonnes du monde les plus innocentes. Et qu'un artificieux. & diligent persecuteur pourroit tordre . & pervertir les discours familiers les plus indifferens, & en faire telle application qu'il voudroit.

La feconde étoit, " que l'on examineroit , les Confeillers Privez fur ce qui s'étoit paffé dans le Confeil. Ils alleguerent pour cela , que ce qui constituoit principalement la tra- , hison dont le Comte étoit accusé, c'étoit le desfine de changer la forme du Gouver- , nement établi par la loi , & d'introduire. , la puissance purement arbitraire. Que ce- desse ne pouvoit decouvir aussi bien par , les avis qu'il avoit donnez , & par les disprocurs qu'il avoit tenus dans les occasions , im-

, imprevues , que par les actions publiques. " Et que l'on n'en pouvoit avoir la connoit-, fance ni la preuve, que par les Confeil-" lers Privez qui y étoient presens. Ils ajouterent ce qu'il devoit avoir dit en partant d'Irlande, " que s'il y retournoit en la même ,, qualité, il ne laisseroit pas un Ecossois dans " le Royaume: & qu'étant de retour en An-, gleterre , le Lord Maire , & quelques Al-, dermans de Londres étant allez au Conseil. , au fujet de l'emprunt que le Roi vouloit fai-, re, & n'ayant pas donné au Comte toute ,, la satisfaction qu'il souhaitoit, il tira une , lettre de sa poche, pour faire voir les moyens dont le Roi de France se servoit pour " lever de l'argent fur fes fujets, & les me-" naça de dire à S. M. qu'il ne reuffiroit 1a-, mais, qu'il n'eût fait pendre le Maire de " Londres, pour tenir les autres dans la crain-, te, & dans le refpect.

La Chambre des Communes n'eût pas plus de peine à goûter cette seconde proposition. que la premiere : mais il n'étoit pas facile de la faire retiffir. Supposé que les Seigneurs se joignissent avec eux, comme ils avoient sujet de l'esperer, les Conseillers privez ne manqueroient pas d'infifter " fur le ferment qu'ils , avoient fait, de ne jamais rien reveler de ce , qui se passe dans le Conseil. Ainsi, que la plus grande difficulté étoit d'obtenir le con-, sentement du Roi, qu'il ne pouvoit accor-,, der fans se trahir lui même. Mais qu'il fal. " loit appuyer fur ce que le Conseil disposant , absolument des affaires d'Etat dans les inn tervalles des Parlemens, Dieu deffendoit " l'im-

" l'impunité des méchans Confeillers, qui , donnoient des avis pour detruire la constin tution du Royaume: & que si l'on ne met-, toit pas en évidence ces Confeils corrom-" pus & pernicieux , le Parlement , qui est , le Souverain Medecin, ne pourroit plus preserver le public de ces maladies conta-, gieuses, & épidemiques. Ils resolurent donc fur ces raisonnemens specieux de prier la Chambre des Seigneurs de concourir avec cux pour l'examen des Conscillers privez : ce qu'elle accorda tout d'une voix : Et en deputa quelques uns pour aller demander le consentement du Roi. La question sut deliberée en plein Conseil; on representa à S. M. , que si elle ne donnoit pas son consentement, , elle donneroit une fort mauvaile impres-" fion de fon Conseil, & feroit croire qu'il s'y seroit passé bien des choses qu'il n'é. , toit pas à propos de mettre au jour. De forte qu'elle consentit l'examen qu'on lui demandoit, sans en peser assez les consequence. Ce qui fut auffi-tôt executé par le Commité des deux Chambres établi pour cet effect.

Le Roi se fit un tort irreparable. Car outre que cela leur suffisoit pour prouver contre le Comte de Strafford les paroles qui furent raportées par le Chevalier Vane, comme nous le verrons dans la fuite de ce procez. que c'étoit un fuiet d'horreur pour les Conseillers, qui devoient comprendre qu'on pourroit faire leur procez pour quelques expresfions trop hardies, lâchées par inadvertence: cela bannissoit pour jamais toute liberté dans

le Confeil; & ceux qui pourroient donner leur, avis au Roi dans ses plus grandes detrefies, s'en excuseroient sons pretexte; "qu'ils, ne sont plus obligez de dire leurs sentimens, avec liberté, puis qu'ils pourroient être acquelez, pour l'avoir fait. Le but du Parlement étoit sans doute d'établir cet usage, plûtôt que de chercher une instruction qu'elle avoit aubratvant.

J'aurois demandé volontiers à les Seigneurs, qui prirent la liberté de le faire examiner, du consentement du Roi, s'ils avoient bien fait reflexion sur le ferment qu'ils avoient ben fait reflexion sur le ferment qu'ils avoient prêté, sors qu'ils surent admis dans le Conseil, de tenir secrete les affaires du Conseil qui leur serveilles consolités dans le secret du Conseil? s'ils croyoient que le Roi les en pût dispenser en tout, ou en parsie? Il est vray que par une autre clause dece serment, il leur est permis de reveler une affaire du Conseil du consentement du Roi, mais seulement à une autre Conseiller privé.

Après avoir écarté l'Archevêque, & le Comte de Strafford, de la personne du Roi, & de se Conseils, par cette accusation, & par leur emprisonnement, ils prirent soin de persuader à S. M. par le Ministere du Marquis d'Hamilton, "qu'ayant fait connoître à son Peuple que son intention étoit deresormer les desordres qui s'étoient glisse dans le gouvernement de l'Eglise & de l'Etat, elle ne pouvoit lui en donner une preuve plus sens, soin soin conseil des personnes dont le choix sur son Conseil des personnes dont le choix sur approuvé par tous ses Sujets, & qui s'appouvé par tous ses sui sur sur le sur l

, pliquassent serieusement à cette reforma-, tion. Outre que ce seroit un moyen de " maintenir la dignité, & le juste pouvoir du , Conseil, qui autrement seroit exposé à des " inconveniens facheux, à cause des excez, & .. des abus qui s'y étoient commis par le passé.

nou. veaux Conteil. lers orivez!. à la (arisfac tion du peuple.

Plusieurs De forte qu'en un seul jour le Cointe de Hertford, depuis fait Marquis, les Comtes de Bebford , d'Effex , & de Briftol , & les Lords Say , Savile , & Kimbolton , & deux on trois jours après, le Comte de Warwick furent faits Conscillers privez. Ils étoient tous agreables au Peuple, & avoient été disgraciez de la Cour. Le Roi le fit sans repugnance; il avoit du panchant pour quelques uns, & avec raison, & il n'apprehendoit point que les autres lui fussent contraires, dans la pensée que la grace qu'il leur accordoit, les rendroit affectionnez à son service, ou du moins les empêcheroit de lui faire du mal.

Ces sortes de promotions ne sont pas indifferentes. Le Gouvernement ou du moins la reputation de l'Etat en depend. Il y a de certaines opinions, de certains principes generaux, dont ceux qui ne font pas fortement perfuadez, ne peuvent, sans beaucoup de peril, être admis dans le Confeil privé. Par exemple. Ceux qui ne sont pas fixés & determinés sur le point de la Monarchie, & n'en ont pas la confervation à cœur, ne sont point propres pour cette charge. Ils peuvent differer dans les moyens, mais pour la fin, que les Logiciens appellent terminu ad quem, le but auquel ils doivent tendre doit toujours être unique, & inebranlable: & ceux qui ont quelque doute,

quelque incertitude sur cette sin, ne sont propres que pour la detruire. Les Princes ne peuvent être trop circonspects sur le choix de ceux dont ils composent leur Conseil privé. De là depend leur sureté, leur honneur, & leur reputation au dedans & au dehors. Et la meprise sur ce choix a toujours été la cause mediate, ou immediate de toutes leurs disgraces.

Les Princes se servent affez souvent de deux raisons, pour excuser leurs bévues dans cette importante dispensation de leurs faveurs.

La premiere "que la personne qu'ils ont choise ne peut pas faire de mal. Cependant il en est peu qui fassent plus de mal, que eeux qu'on croit moins capables d'en faire. C'est une erreur grossiere de s'imaginer que cobui en qui l'on ne remarque aucune des qualitez requises pour saire du bien, soit pour cela incapable de faire du mal. La Malice, l'orqueuil, l'artisce, qui souvent suppléent à l'incapacité du plus soible, causent les plus grands desordres.

La seconde, "que quand des personnes d'un mediocre talent sont admises dans le Conse se le la miportunité, ou par d'autres confiderations particulieres, ce n'est qu'une per l'entre d'une particulieres, ce n'est qu'une per l'entre d'un entre l'est égard, & un simple s'est un employ pour ceux, qui ne sont point eapables d'un autre: s'elon la regle obsérvée entre les Jesuites, que ceux qui ne sont pas propres pour les études difficiles, s'appliquent au cas de conscience. Par ce moyen le nombre des Conscillers est augmenté, ce qui est su cas de conscience. fujet à inconvenient, puisque le petit nombre est beaucoup plus propre pour le Conseil & pour les depêches, qui dependent d'une prompte execution, quand bien même le grand nombre seroit de personnes également fages, & experimentées. Les plus habiles ont été exclus du Conseil; & ceux qui n'ont eu que le simple tître, fans avoir part à la confiance, ont été plus irritez par cette distinction outrageante, qu'honorez de leur promotion.

Lors que la Monarchie d'Angleterre est dans un état presque desesperé, elle ne peut être relevée que par un Conseil prudent & ferme, accompagné de la vertu, & de la vigilance du Roi. Et lors qu'elle est dans un état floriffant, elle ne peut-être maintenue, qu'en conservant avec soin la sagesse, l'integrité, la dignité, & la reputation de ce même Confeil. dont le lustre reflechit toujours sur le Roi. Et certainement un Prince ne passera jamais pour un grand Monarque, lors qu'il ne suit que fa propre raison, & son propre panchant : Mais seulement lorsque pour guider sa raison, & fes actions, il fe fert des lumieres, & de l'experience de ses plus sages Conseillers.

On ressentira mieux dans la suite l'utilité de ce que je viens de dire, lors qu'on verra les defordres que le choix de ces Seigneurs pour Conseillers privez, au moins de quelques uns d'eux, à causé dans les affaires de S. M. Aulieu de faire leurs efforts pour maintenir cette 1urisdiction, ils se regardoient comme redevables de leur promotion, à la reputation qu'ils avoient dans le Parlement, & non pas à l'affection de de S.M. Et quand le Roi demandoit l'avis de son Conseil Privé, dans les affaires importantes, qui lui survenoient de jour en jour, ces nouveaux Confeillers declaroient politivement , qu'ils ne pouvoient lui donner aucun avis , qui ne fut conforme aux sentimens des deux , Chambres , qu'ils appelloient son Grand " Conseil, par la sagesse duquel il devoit se , laisser conduire. Cette pernicieuse Maxime étant pressée, & soutenuë fortement par quelques uns, les autres s'y foumettoient fottement & sans reflexion. Le Roi demeuroit privé de toute affistance publique, & de tout Conseil, lors qu'il en avoit plus de besoin, & quand il étoit question d'examiner, & de pefer avec prudence & mûre deliberation, ce qu'il devoit accorder ou refuser de ce qui lui étoit demandé par les deux Chambres, on lui disoit " que c'étoit à elles à lui donner avis. C'est à dire qu'il devoit faire aveuglement tout ce qu'elles souhaitoient de lui. Au lieu qu'il est du devoir indispensable des Conseillers privez de lui donner librement & fidelement leurs avis sur les matieres resoluës dans le Parlement, auxquelles le consentement Royal est necessaire, aufsi bien que sur toutes les autres affaires qui se presentent.

Un Conseiller privé, comme tel, est obligé d'empêcher le Roi de donner son consentement à ce qui est prejudiciable à la Couronne, ou du moins de lui faire connoître ce prejudice, quoique, comme personne privée, il est interêt de souhaiter le consentement de S. M. Cest pour cela que par une pratique constante des premiers temps, lors qu'un Bill

avoit

## 272 HIST: DES GUERRES

avoit passé dans les deux Chambres, il étoit delivré par le Clerc du Parlement, au Clerc de la Couronne. Celui ci le portoit au Procureur General, qui le presentoit au Roi seant en son Conseil. Quand le Roi en avoit fait la lecture, il declaroit ce qu'il y trouvoit de conforme, ou de contraire à la loy, qu'elle utilité ou quel prejudice il en resulteroit pour. ou contre la Couronne: & après une pleine, & libre deliberation de ses Conseillers, il prenoit sa resolution d'accorder les Bils, qui devoient passer en loy, & de refuser les autres auxquels il ne croyoit pas devoir donner son consentement. La raison de cette pratique est évidente; car puisque le consentement du Roi est essentiel à l'établissement d'une loy, on doit prendre soin de l'informer parfaitement des motifs qui le peuvent determiner . à l'accorder, ou à le refuser.

Afin que ce qui se passoit dans les deux Chambres, fut bien reçû du public, & que le même esprit regnât dans le Parlement . & parmi le Peuple, on se donnoit toutes sortes de licences dans les Predications, & à imprimer des Libelles scandaleux, auxquels on en ajoutoit contre l'Eglise. Les Parroissiens presentoient des Requêtes contre leurs Pasteurs. avec des Articles touchant leur mauvaise conduite, dans la plûpart desquels ils se plaignoient " de leurs humiliations au Norn de Jesus, & de ce qu'ils obligeoient les Communians à s'approcher de l'Autel; c'est-à-, dire, de la Balustrade qui enferme la Table ,, de la Communion, " pour recevoir le Sa-. " crement. Toutes les requêtes étoient luës avec

avec plaisir, & renvoyées au Commité pour les affaires de la Religion, où presidoit Mr. White, fameux Avocat, mais notoirement mal intentionné pour l'Eglise. On permettoit d'imprimer & de publier les Requêtes & les Articles pour irriter le Peuple contre le Clergé. On apprît au menu peuple à nommer les Ecclesiastiques contre lesquels ces Requêtes, & articles étoient presentez le Clergé scandaleux: & l'on en faisoit l'application aux plus graves, aux plus scavans, & dont la vie étoit irreprochable.

On ne peut pas donner un exemple plus sen- L'entrée fible de l'esprit mutin & dereglé de la ville de de Pryn. Londres, alors l'égoût de toutes les mechan- & Russen tes humeurs du Royaume, que l'entrée triom- dans phante dans cette Ville, de trois personnes Londres, que l'on avoit vues au Pilory, & qui avoient été notées comme semeurs de Libelles infa-

mies. Guillaume Pryn Avocat au College de Lincoln, Jean Bastwick Docteur en Medecine & Henri Burton Ministre & Lecteur à Londres, avoient été censurez quelques années auparavant dans la Chambre Etoillée.

Le premier étoit instruit dans la profession des Loix, autant qu'on le pouvoit être par la lecture des livres. Mais il s'étoit attaché principalement à la Theologie, & il avoit corrompu cette science par la frequentation des Theologiens mutins, & feditieux. Il étoit naturellement brutal & orgueilleux, & avoit concû une extrême aversion pour la discipline de l'Eglise Anglicane, & pour le Gouvernement de l'Etat, ayant mis au jour divers ouvrages remplis d'absurditez ; & d'extravagan-

ces contre l'un , & contre l'autre.

Le second étoit à demi soû, sans reputation dans le College des Medecins, qui avoit passe si vie hors du Royaume tantôt dans les écoles, & tantôt à porter les armes. Il avoit sait imprimer en Hollande un livre rempli d'invectives contre les Prelats de l'Eglise, qu'il avoit seme dans Londres, & dans tout le Royaume, & qu'il avoit eu la hardiesse de deier à S. M.

Le troisième avoiteu d'abord quelque attachement pour le service du Roi. Avant qu'il eût recû les ordres, il servoit de Garde du Cabinet au Roi, lors qu'il étoit encore Prince de Galles, & l'accompagnoit pendant le service Divin pour lui presenter les sivres de devotion, & lui marquer les prieres, & les lecons de chaque jour. Il prit les ordres peu de temps avant la mort du Roi Jacques. Et voyant Charles I. monté sur le Thrône, il eut assez d'ambition pour vouloir conserver la même Place. Mais le Roi la donna au Docteur Neyl Evêque de Durbam, ou plûtôt le continua dans cette charge, qu'il avoit exercée long temps sous le Roi Jacques. Burton regarda cette exclusion comme un affront, il fit quelques fausses demarches, qui lui attirerent un ordre de ne plus paroître à la Cour. Dès ce moment là, il ne pensa plus qu'à se vanger de l'Evêque de Durham, & de ceux du même Caractere : & à faire des Sermons contr'eux, où la hardiesse, & la malice suppleoient au defaut de la doctrine.

On commença par leur faire quelques reprimandes assez douces; ne voulans pas se corriger, ils furent censurez plus rudement, & mis en prison. Ils trouverent le moyen, dans leurs prisons différentes, de lier commerce entr'eux, & de s'unir pour composer des Libelles plus pernicieux, & plus seditieux, qu'ils eussent encore mis au jour, dans lesquels ils diffamoient l'honneur du Roi, de la Reine. & des Evêques. Ils furent citez à la Chambre Etoillée, où ils parlerent avec une extrême insolence, & demanderent " que l'Ar-, chevêque de Cantorbery, & l'Evêque de " Londres eussent à se retirer , comme étant , leurs ennemis & par consequent leurs Par-,, ties. Quelque ridicule, & scandaleuse que fut cette pretention ; les Ecossois ne laisserent pas de s'en servir, deux ans après, comme d'une fort bonne maxime pour exclure les Evêques de leur Nation, tant du Conseil que de l'Assemblée. Après une Audience folemnelle, ils furent condamnez tous trois d'une voix unanime comme scandaleux, seditieux, & infames, " à avoir les orcilles cou-, pées au Pilory, & à être enfermez dans des prisons differentes pour autant de temps " qu'il plairoit à S. M. Ce qui fut executé rigoureusement. Ils ne laisserent pas d'entretenir un Commerce secret avec les amis qu'ils avoient dans Londres. Ce qui étant venu à la connoissance des Seigneurs du Conseil, ils trouverent à propos de les faire transporter en des lieux plus écartez, & moins susceptibles de cette contagion. Pryn fut envoyé dans un château en l'Ile de Gersey ; le Docteur Bastwick dans les Sorlingues, ou Isles de Silley, & Burton à Garnesey, où ils demeurerent pendant M Tome I. deux deux années jusques au commencement de ce

Parlement.

Leurs Femmes, & leurs amis trouvant l'occasion favorable, presenterent des Requétes à la Chambre des Communes, par lesquelles ils exposerent " la dureté de leur condam-. nation, & de leurs longues fouffrances, & , demanderent que par voye d'appel leur ju-" gement rigoureux fût revû & examiné, & , qu'ils fussent transferez de ces lieux éloi-, gnez dans la Ville de Londres, pour être à , la suite de seur affaire. Leur retour parut un Article important. Ceux qui ne les aimoient pas, en avoient compassion, dans la pensée qu'ils avoient affez souffert, & que s'ils avoient été mechans, on les avoit severement punis. Les autres n'étojent pas seulement affectionnez pour eux, comme ayant fouffert pour la cause commune, ils avoient encore interêt de les remettre en état de publier leurs Libelles. Mais le jugement de la Chambre Etoillée, qui étoit une Cour Souveraine, & pour laquelle ils avoient conservé quelque respect, ne sembloit pas devoir être meprifé. Cependant quand ils eurent confideré que par la Sentence, les coupables avoient été condamnez à tenir prison dans Londres, & qu'ils n'en avoient été tirez pour les transferer ailleurs, que par ordre des Seigneurs du Conseil; ils regarderent ce changement comme une contravention à la Sentence, & ne firent plus de difficulté d'ordonner " que les Prisonniers seroient mis hors des , prisons étrangeres, & conduits dans celles où ils avoient été mis d'abord en execution " de la Sentence. Pour cet effet l'Orateur figna des ordres aux Gouverneurs & Capitaines des Châteaux, où ils étoient detenus, de les renvoyer à Londres, avec sur garde : & ces ordres furent envoyez & executez fort

promptement.

Pryn & Burton étant dans deux Iles voifines. arriverent en même temps à Southampton, où ils furent recûs, & regalez avec des demonstrations extraordinaires d'affection & d'amftié. Ils furent accompagnez dans tout leur voyage par un grand nombre de personnes . on portoit leur Bagage en Triomphe, on leur faisoit des presens; dans toutes les Villes, où ils paffoient, le peuple alloit en foule au devant d'eux. Quand ils furent proche de Londres, plus de 10000, personnes allerent les recevoir, & les conduisirent dans la Ville, des branches, & des bouquets en leurs mains. Le commun l'euple jonchoit d'herbes, & de fleurs les ruës par où ils passoient. On n'entendoit que des acclamations de joye, mêlées d'invectives contre les Evêques," qui avoient si cruellement persecuté ces bommes de Dieu. Cing ou fix tours après le Docteur Basiwick revint de Silley. Il fut reçû à Douvres de la même maniere que les deux autres l'avoient été à Southampton, & à Surrey. Les habitans de Londres allerent au devant de lui jufqu'à Southwark, & le conduisirent chez lui avecles memes témoignages de satisfaction de son retour, & d'indignation contre les Evêques.

Alors la licence de prêcher, & d'imprimer accrût jusqu'à un tel excez, qu'on donnoit librement les Chaires aux Predicateurs Schismatiques, qui auparavant étoient dans le filence, & cachez dans des lieux obscurs, où qui revenoient exprès de la Nouvelle Angleterre: & que les Presses ne furent plus occupées qu'à imprimer, & à rendre publics leurs Libelles seditieux, & infamans. que les Ministres d'Etat, & les Juges, étonnez, & en extase, demeuroient sans parole. & fans mouvement. Comme si pour avoir excedé leur competence, ils étoient devenus incapables d'aucun exercice de Jurisdiction, à l'exemple de ceux, qui pour avoir furchargé leur estomach ne sauroient plus rien manger. Au lieu que s'ils avoient en le courage de poursuivre les Predicateurs, les Imprimeurs, & les principaux Auteurs de l'entrée Triomphante de ces trois malheureux, ils auroient aisement étouffé cette semence de Rebellion. Cependant ces commencemens de revolte n'étoient qu'au dehors, sans qu'il parût encore que le Parlement les approuvât. Car l'accusation contre l'Archevêque de Cantorbery, & le Comte de Strafford étoit regardée comme un Acte de ressentiment contre deux particuliers qu'on croyoit avoir merité ces procedures extraordinaires.

La premiere preuve que le Parlement donna de sa mauvaise intention, sut contre l'Eglise, dans le Committé pour la Religion. que l'on n'établissoit regulierement que depuis les dernieres années du Roi Jacques, & où, sous pretexte de reçevoir des plaintes contre le Clergé, on agitoit souvent des questions, qui excedoient les bornes de sa comperence. Ce Commité reçûtune Declaration

contre le Gouvernement Ecclesiastique pre- vne de-Sentée par dix ou douze Ministres, & qu'ils claration disoient être approuvée par plus de cent au- de queltres tant de Londres, que des contrées voisi- nistres, nes. Et une Requête presentée par un Al- & une derman nommé Pennington, au nom de plus de Requête douze mille habitans de la ville de Londres, de pluqui demandoient expressement l'entiere extir-citovens pation de l'Episcopat. Neantmoins le Par- de Lonlement étoit si peu dans cet esprit, qu'après dres une longue contestation, & malgré le puis-Gouverfant argument que l'on tiroit du grand nom-nement bre de ceux qui presentoient la Requête, on Episcoobtint seulement qu'elle ne seroit pas abso- pallument rejettée, mais qu'elle demeureroit entre les mains du Clerc de la Chambre, avec deffense d'en delivrer aucunes Copies. Et à l'égard de la Declaration des Ministres, on infifta seulement sur quelques articles qui concernoient la jurisdiction Ecclesiastique, & les abus qui s'y commettoient; Et il fut ordonné " que les autres Articles feroient cachetez ", par le Clerc, afin que personne ne les pût lire. De forte que toute l'animofité contre l'Eglise Anglicane se reduisit au seul dessein de dresser un Bill pour priver les Evêques d'avoir seance, & voix deliberative dans la Chambre des Seigneurs, & de posseder aucunes charges Laïques. Le Bill fut dressé peu de temps après, & porté à la Chambre des Communes; nous en parlerons dans la fuite.

On usa d'une insigne perfidie pour extorquer Insigne un grand nombre de signatures au pied de ces pendie Requêtes, & on ne l'a pratiquée que trop sou except depuis en parcilles occasions. Voici est Red. M 3 com-quêtes.

### 250 HIST: DES GUERRES

comment. On dreffoit d'abord une Requête fort modeste, & fort soumise dans sa forme, & fort raisonnable dans sa matiere, on ne laissoit au bas de la derniere Page, qu'une place pour peu de signatures : Et l'on ajoûtoit des feuilles en blanc sur lesquelles on faisoit figner telles personnes que l'on vouloit, & notamment ceux qui avoient plus de credit & d'au-On les communiquoit à quelques assemblées pour les faire approuver. fait on supprimoit la feüille où la Requête étoit écrite . & l'on en substituoit une autre en la Place, convenable au dessein que l'on se proposoit, à laquelle on attachoit les autres feuilles qui contenoient toutes les fignatures les plus importantes. Par ce moyen un grand nombre de personnes se trouvoient avoir signé des Requêtes dont elles n'avoient jamais oui parler. Plusieurs des Ministres dont la fignature étoit jointe à la declaration de laquelle nous avons parlé, ont protesté " qu'ils n'a-, voient jamais vû cette declaration avant " qu'elle eût été presentée à la Chambre . " mais qu'ils en avoient figné une autre, qui .. ne contenoit autre chose en subsistance, si . non qu'on ne devoit pas les forcer à prêter ", le serment enjoint par les nouveaux Canons. Ou'au lieu de cela , avant trouvé , leurs noms joints à une Requête où l'on , demandoit que le Gouvernement Ecclesia-, stique fut changé; ils étoient allez trou-, ver Mr. Marshall, auquel ils avoient con-" fié leurs fignatures, pour se plaindre de la ", surprise qu'on leur avoit faite, & qu'il ne " leur avoit point fait d'autre reponse finon

Canons,

, que ceux qui entendoient mieux les affaires, , avoient jugé qu'il étoit plus à propos de preferer la derniere Requête à la premiere. Lors qu'ils voyoient que quelques uns vouloient se deffendre publiquement, & faire éclatter cette calomnie, ceux dont ils dependoient le plus, leur imposoient silence par me-

naces, & par promeffes. Pour faciliter leur mauvais desseins contre Plaintes l'Eglise, ils presenterent plusieurs plaintes contre contre la presomption outrée des Eveques de quel E. Bath & Wells , & d'Ely, " qui par leur info- veques n lence avoient irrité & foulevé contr'eux en parti-, tous les Gentilshommes, & la plupart des culier. , habitans de leurs Dioceses. Ils insisterent fortement fur les nouveaux Canons, " com- Et con-, me étant une entreprise manifeste de tout me les

" le Corps du Clergé, fur les loix, & fur la nouliberté du Peuple.

J'ay remarqué ci devant que le dernier Parlement ayant été cassé le 15. de May 1639. N. S. la convocation fut continuée par ordre de S. M. Le Chevalier Henri Vane premier Secretaire y porta un Message de la part du Roi, contenant un ordre " de travailler à faire des .. Canons pour la paix, & la tranquillité de .. l'Eglife. Nonohstant ce commandement les principaux du Clergé, qui n'ignoroient pas l'esprit d'aigreur que l'on avoit conçû contr'eux, & que l'on avoit fait revivre, & publié librement les anciens Libelles contre leur pouvoir, & leur jurisdiction depuis les mouvemens d'Ecoffe ; supplierent S. M. de prendre le sentiment des Juges sur la question de Cavoir fi la Convocation étoit legitimement M 4

assemblée, le Parlement étant dissous. Et st elle étoit en état de dreffer des Canons, & d'exercer les autres parties de leur jurisdiction, qui étoient plus fortement combatues.

Tous les Juges d'Angleterre, après une mire deliberation, en la presence du Confeil du Roi, resolurent, & fignerent " que la Con-" vocation continuée par ordre de S. M. après , la dissolution du Parlement, étoit en pou-" voir de composer des Canons, & de faire , tous les autres actes de jurisdiction Ecclesia-", flique, nonobstant le contredit. Suivant cette resolution ils composerent un corps de Canons, qu'ils presenterent à S. M. pour avoir son approbation. Le Roi les confirma sous le grand sceau d'Angleterre, & en ordonna l'observation, d'une voix unanime des Seigneurs de fon Conseil-Privé: Et s'il y avoit quelque chose à redire, les Juges étoient les premiers coupables d'avoir donné leur avis que la Convocation étoit en droit de les faire : Les Seigneurs l'étoient pour avoir porté S. M. à les confirmer, & le Clergé l'étoit pour les avoir composez, & presentez à S. M.

Cependant tout l'orage tomba fur l'Eglise on blâma les Canons en eux mêmes, & dans la maniere de les faire, & l'on en tira des preuves de la mauvaise intention des Evêques dans les fonctions de leurs charges. A la verité le temps de la cossation d'un Parlement, & d'une invasion des Ecossois dans le Royaume, étoit si peu propre pour prolonger ce Synode, que tout ce qu'on y faisoit ne pouvoit être agreable au Peuple: on trouva mauvais que le clergé eût accordé des subsides. ques ques Canons feveres contres les non Conformistes, quelques additions de Ceremonies nouvelles, quoi qu'elles ne fussent qu'approuvées, sans en enjoindre absolument la pratique, irritoient les uns, & donnoient de l'inquietude aux autres. Et tous ensemble étoient scandalisez d'un serment mal conçû, que l'on exi-

geoit de la plus part des Laïques, aussi bien que des Ecclesiastiques.

De sorte que la Chambre des Communes Les nonne fit pas difficulté de declarer, que la Convo- Canons cation n'avoit pas eu le pouvoir de faire des condam-Canons. Quoi que par la disposition de la loy, nez par & par une pratique constante de l'Eglise, les la Canons n'eussent jamais été faits autrement, bre des , Que ces Canons étoient feditieux , & inju- Com-" rieux à la Puissance Royale; prejudiciables munes. aux droits, & libertez du Peuple, & aux , Privileges du Parlement. Par cette declaration la Chambre envelopoit presque tout le Clergé; tout de même que dans ses resolutions contre les Lieutenans, & leurs Deputez, les Conseillers-Privez, & les Cherifs, elle avoit compris presque tous les Nobles, & les Gentilshommes.

Cependant il falloit pouvoir aux necessitez des deux Armées, de peur que les Troupes vivant à discretion dans leurs quartiers, le Pais n'en fût opprimé; ce qui seroit d'une perilleuse consequence, & forçeroit à licentier les Troupes, ce qu'on ne vouloit pas faire si-

tôt.

La voye ordinaire de lever de l'argent n'é- Les dens toit pas affez prompte. Il falloit beaucoup de Cham-temps pour paffer un Acte de Parlement, & pruntent Mς

## HIST: DES GUERRES

l'acte étant passé, il falloit encore plus de temps pour le mettre en execution. Il fut gent de la ville donc resolu d'emprunter une somme de la vilde Lonle de Londres, vers laquelle on deputa quelpour pa. ques Seigneurs, & quelques Membres des yer les Communes, qu'on crut les plus propres pour deux menager les choses de telle sorte que l'on en Armées. attribuât le succez à leur credit, autant qu'aux bonnes intentions de la ville. Et ces deputez promirent que par les soins du Parlement, cet

argent seroit rendu avec les interêts. Cet expedient reuffit deux ou trois fois . pour telles fommes qu'ils trouvoient à propos d'emprunter , pour avancer leurs affaires , quoi qu'elles ne fussent pas suffisantes pour payer tout ce qui étoit du de vieux aux Troupes, mais seulement pour fournir à leur subfistance, depeur qu'elles ne se debandassent.

fi on les payoit entierement. Ils tiroient un autre avantage de ce trafic

avec la ville, qui ne manquoit pas sous pretexte de ce pret d'argent, de recommander au Parlement tout ce qui pouvoit favoriser les desseins du Parti, comme de proceder contre les coupables : où " de faire quelque refor-Parti scavoient se prevaloir dans l'occasion. mation dans l'Eglise, dont les Chefs du D'ailleurs par le moyen de ce trafic, ils donnoient plus de credit à leurs amis, & les met-Vn Con- toient en état d'agir avec plus de succez : de sorte que quand il fut question d'élire le Conseil commun de la Ville, ce qui se fait tous les ans. immediatement avant la fête de Noël, & où l'on a de coûtume de choifir ceux qui le composoient dans les années precedentes, & d'enfnb.

feil come mun de la Ville ceux du

Parti.

fublituer feulement d'autres en la Place de ceux qui sont morts, ils firent élire ceux qu'ils sçavoient être les plus contraires au Gouvernement, è les plus mal intentionnez pour l'Église Anglicane. Ce qui produisit un changement subit, & manifeste dans l'esprit des citoyens, & même dans le gouvernement, le Conseil Commun ayant une grande

part dans le maniement des affaires.

Comme les Deputez d'Ecosse demandoient de l'argent tous les mois avec empressement pour la subsistance de leurs Troupes; on s'an visa d'un autre moyen pour en trouver; qui fut " que dans un besoin si pressant, pour le " bien de la Paix, & pour empêcher que les , deux Armées n'en vinssent aux mains , fau-, te de payement, les Membres de la Cham-, bre préteroient de l'argent selon leurs fa-,, cultez, où s'y obligeroient. Cela fut auffi-tôt consenti par les principaux Membres, conducteurs de l'entreprise; & par plusieurs autres pour leur avantage particulier, dans la penfée que leur capital ne courroit aucunes rifques, qu'ils en recevroient un gros interêt. & que cela faciliteroit le licenciment des Troupes, tant souhaité par les gens de bien.

, quelles leurs biens pourroient être faisis. Que , par consequent, il étoit raisonnable, que pour , leur indemnité, l'argent qu'on leveroit, fut , mis aux mains de quelques Membres de la , Chambre, choifis pour cet effet, qui auroient foin d'acquiter les charges publi-, ques. Ils passerent un Bill pour deux subsi-

Vn Bill paffé lublides.

des, qui ne suffisoient que pour payer la moinver deux dre partie des sommes empruntées, dans lequel ils infererent les noms des Commissaires, qui devoient recevoir, & disposer de l'argent. Le Roipassa le Bill, sans en envisager les consequences, & sans qu'aucuns de ses Conseillers cussent le courage de les lui reprefenter.

Depuis ce temps-là, on ne passa plus de Bill pour lever de l'argent, qu'avec la même condition " que l'on n'en employeroit aucune , portion à l'usage de S. M. ni par ses ordres; , ils trouverent mauvais que depuis que S. , M. étoit parvenuë à la Couronne, elle avoit levé les coûtumes, & impôts sur les marchandifes comme fon droit , fans aucun Acte de Parlement, ce qu'ils pretendoient n'avoir jamais été pratiqué par aucun des Rois ses predecesseurs : ajoutant qu'il falloit poursuivre ceux qui étoient les principaux Auteurs d'une entreprise si temeraire. Qu'il ne falloit pas se persuader pour cela qu'ils n'eussent pas dessein d'accorder , ce droit à S. M. pour sa vie comme ils l'a-,, voient accordé à ses predecesseurs, mais ", que les choses n'étoient pas encore dispo-"fees pour un tel Acte. Qu'il y avoit des livres de Compte concernant cette Collec, te, destituez de toute autorité legitime . , qui contenoient beaucoup d'abus, & qu'il ,, falloit reformer en plufieurs articles , qu'on , feroit toute la diligence possible pour cela, .. & qu'on en viendroit à bout en peu de temps. , Quoiqu'il en soit, que la continuation de . cette Collecte, fans un tître legitime, & , pendant la seance du Parlement, seroit un , exemple de très perilleuse consequence, & , rendroit douteux le droit qu'avoit le Par-., lement de l'accorder. Par consequent qu'il , étoit plus à propos, ou de discontinuer, ou , faire ceffer absolument cette Collecte, ce qui " seroit au pouvoir des Marchands par le re-, fus de payer des droits auxquels ils n'étoient , affujettis par aucune loy, ou de paffer " promptement un Acte, qui en autoriseroit , la continuation pour quelque peu de temps, après l'expiration duquel, & la reforma-, tion des livres de compte, on pafferoit " l'Acte d'Octroy pour la vie du Roi. On trouva des inconvenients dans la premiere proposition, " en ce que le payement de ces , droits étant discontinué, il seroit difficile de le retablir. Au lieu que la seconde ne . feroit prejudice à personne , puisqu'elle " conservoit le droit des Sujets, & assuroit "l'interêt de S. M. Ils drefferent donc & presenterent au Roi un Acte d'Octroy de ces droits de la Douane pour quelques mois, dans les termes les plus foumis, & les plus affectionnez pour S. M. qu'on se puisse imaginer, pendant que dans la preface, " ils desaprouvoient & condamnoient tout ce qui avoit " été fait fur ce fujet , depuis l'avenement du M 7

"Roi à la Couronne, jusques alors; affir-, moient positivement que le payement de , ces droits dependoit de la pure liberalité , des Sujets; & concluoient par des peines , très rigoureules contre ceux, qui presu-" meroient à l'avenir de les exiger, où re-" çevoir, qu'en la maniere qu'ils étoient . ou " seroient accordez par Acte du Parlement. Ce qui n'avoit jamais été declaré dans aucun autre Acte de Parlement. Le Roi y donna fon consentement, comme il avoit fait au Bill des deux subsides : de sorte que le revenu destiné pour sa subsistance, & qu'il avoit lieu de croire qu'on lui continueroit sans aucune difficulté, demeura au pouvoir du Parlement, pour l'accorder, où le refuser, selon qu'il le jugeroit plus à propos pour ses desseins ; comme S. M. l'éprouva dans la fuite.

Quoque jusqu'alors il n'y est pas en une obole donnée à S. M. ni reçtë par ses Minifres; neaumoins ces subsides ayant été levez sur le peuple, selon les formalitez ordinaires des Parlemens, & comme s'ils avoient été destinez pour les coffres du Roi, on crut qu'il étoit juste de consoler les Sujets de toutes ces charges, par quelque Loy qui leur sit agreable. Ce sut pour cela qu'avec le Bill pour les subsides, la Chambre des Communes, en envoya un second à la Chambre Haute pour un Parlement Triennal. Tous deux surent passent pas les Seigneurs, & portez à S. M.

Bill pour le Parlement Triennal, étoit un Far. fondé sur deux anciens Statuts du temps d'Element doilard III. qu'en chaque année il y auroit Trien un Parlement. Mais il y avoit des clauses qui nal, derogeoient aux principes de la Monarchie, comme de donner au Peuple le pouvoir de s'affembler, si le Roi manquoit à le faire: & autres semblables. Cependant S. M. qui avoit dessein de rendre ces assemblées frequentes, passa les deux Bills ensemble sans beaucoup de difficulté.

Après la fuite du Chancelier Finch , les Le Chefceaux furent donnez à Littleton, alors Chef valier de Justice du Commun plaidoyé, à la recom- Littlemandation de deux grands Ministres, qui au- ton fait paravant l'avoient élevé à la charge de Con-lier, seiller Privé, pendant qu'il étoit Chef de Justice. C'étoit un homme grave, de bonne mine, bon Jurisconsulte, & tout à fait propre pour cet emploi. Banks Procureur General. rebuté par toutes les injustices que l'on faisoit au Roi, fut bien aise d'être mis en la Place de Littleton dans la Cour du Commun Plaidoyé. Et c'étoit alors un usage, que le Procureur General étoit exempt du service de la Chambre des Communes, & étoit appellé à la Chambre haute par les lettres circulaires, où il avoit sa seance sur le sac de laine, derriere les luges, ce qui rendoit sa charge plus considerable.

On n'apprehendoit plus rien de l'Archeveque de Cantorbery, ni du Comte de Strafford, ni de ceux qui pouvoient leur succeder. Ceux qui étoient du Parti de la Cour, & attachez au service du Roi, étoient extrêmement affoiblis. & plusieurs d'eux ne cherchoient plus que les occasions de lui rendre de mauvais Offices. Les plus populaires se croyoient capables d'être fort utiles à leur Patrie s'ils.

## 290 HIST: DES GUERRES

pouvoient obtenir des emplois à la Cour, & empêcher les mavais Confeils qui en émanoient ordinairement. Ils employerent pour cela le Marquis d'Hamilton le meilleur ami qu'ils eussent, qui fût si bien par son adressemenager l'esprit du Roi, & de la Reine, que chacun setrouva sur d'avoir la charge qui l'accommodoil e mieux.

Commodoit e meux.

Les Pre- Le Comte Bedjord devoit être Threforier, mieres
Ce qui lui étoit d'autant plus facile, que la charges deffinées Threforerie avoit été mile en Commission pour les l'Evêque de Londres ayant remissa charge en-Chefi tre les mains du Roi, & obtenu la permisé de Patti. fou de se retirer, & de s'appliquer tout en-

fion de se retirer, & de s'appliquer tout entier aux sonctions de son Ministere. Par cet Ache de prudence, il se sauva de la tempéte, & joüit d'une douce tranquilité, parmi les troubles, qui desolerent l'Angleterre peu de temps après. Il vêcut asse proper en voir la fin, & mouraten grande reputation. Mr. Pym devoit être Chancelier de l'Echiquier, le Lord Cottington étant prêt de lui quitter cette Place moyennant les assurances d'indemnité qu'on lui donnoit pour l'avenir. Ces deux la étoient engagez par leurs emplois à prendre soin de l'augmentation, & établissement des revenus du Roi.

Pour y mieux reiffir, le Comte de Bedford obint du Roi la charge de Solliciteur General pour Olivier S. Jean S. M. esperant que cet Officier, lui seroit utile pour fourenir se interêts dans la Chambre des Communes, où il avoit beaucoup de credit : ou que, du moins, il ne consentiroit à aucune resolution prejudiciable à la Couronne. Mais sa maligni-

té contre le Gouvernement étoit si ferme, & si bien enracinée , qu'il repondit parfairement aux esperances du Parti; & il ne s'opposa pas moins à tout ce qui pouvoit avancer le service du Roi , lorsqu'il sut Solliciteur general, qu'il l'avoit fait auparavant.

Le Lord Say devoit avoir la charge de Maître de la garderobe, dont le Lord Costington de vouloit demettre pour son repos, & pour sa sureté: Et Denzill Hollis devoit être Secretaire d'Etat, en la Place du Secretaire Win-

debank.

On poussa fi loin cette intrigue, que toutes les charges étant ainsi remplies, il ne devoit plus rester qui que ce soit auprès de la personne du Roi, capable de l'affisser, & de lui donner de bons avis dans la situation perilleue où il se trouvoit, & qui au contraire ne se proposat de le trahir, & de lui attirer tous

les reproches du Public.

Mais le Comte de Bedjord étoitrefolu de ne pas entrer dans la Threforerie, que les revenus du Roi ne fuffent fixez; où que du moins le Bill pour les droits par tonneau, & du foû pour livre fur les Marchandifes, ne fut paffé dans toutes les formes, & pour la vie du Roi. Mr. Pym, & lui, y travailloient de tout leur pouvoir, & meditoient de bons moyens pour augmenter les revenus de la Couronne. Aucun d'eux ne vouloit se mettre dans l'employ, qui lui étoit definé, qu'auparavant on rêût pris le même soin d'avancer ceux qui restoient de leur Cabale, depeur que le chagrin de se voir negligez, ne leur fit changer de se font mens. Aussi avoir on dessent pour-

voir Hambden, Effex, Kimbolton, & quelques autres, mais les emplois qu'ils devoient avoir

n'étoient pas encore determinez.

Le Roi , par toutes ces complaisances . avoit pour but de fauver la vie au Comte de Strafford, & de garantir l'Eglise du peril qui la menaçoit. Et personne ne croyoit l'Archevêque en peril de la vie. D'un autre côté presque tous ceux dont je viens de parler. étoient persuadez que les charges qui leur étoient destinées, leur seroient inutiles, fi on laissoit vivre le Comte. Pour ce qui concernoit l'Eglise, ils paroissoient assez disposez, pour la plus part, à donner quelque satisfaction au Roi, ne pouvant pas se persuader, que toutes les deux Chambres ensemble fussent dans un autre esprit.

Cependant les Commissaires d'Ecosse pressoient pour avoir de l'argent, & les Chets de Parti, fort actifs à trouver des expediens, desesperoient que personne en voulût prêter à l'avenir : La ville étant fort inquiete, & decouragée du peu de progrez de la reformation. & de la lenteur des procedures contre les coupables. Alors Mr. Hyde dit dans la Chambre. , qu'il ne croyoit pas la chose si difficile qu'on.

Propoliprunter de l'argent de la ville de Londres.

, fe l'imaginoit; que personne ne prêteroit son , argent, sans esperance d'y profiter. Qu'il y en avoit en abondance dans la ville, & qu'il étoit affuré que si on vouloit nommer , un petit Commité, qui se servit du nom , de la Chambre, pour traiter avec ceux,

, qui étoient en reputation d'avoir de l'argent, on en trouveroit autant qu'il seroit . necessaire. La Chambre approuva cette

pro-

proposition, & nomma Mr. Hyde, le Chevalier Jean Strangeway, & cinq ou six autres ? qui le jour même, ou le lendemains se rendirent dans la Ville de Londres, & resolurent de ne s'adresser qu'à ceux qu'on croyoit être en état de prêter les sommes qu'on leur demanderoit, & qui de plus étoient en reputation de sagesse, & de bon sens. Après qu'is eurent parlé tous ensemble, à quatre, ou cinq des principaux, ils trouverent plus à propos de se difficulté d'avoier dans le particulier, qu'is avoient de l'argent, que d'en donner la connoissance au public.

S'étant en suite communiqué ce qu'ils avoient fait chacun en particulier, ils rrouverent que l'emprunt étoit très facile : ceux avec lesquels ils avoient conferé ne demandant pas mieux que de prêter leur argent, ou de fournir de leurs amis, qui en pretenteroient à leur garantie. Et plusieurs leur ayant dit en fecret, " qu'il y auroit de l'argent affez à prê-" ter , fi l'on croyoit que ce fut pour la der. " niere fois : les plus riches , & qui avoient , plus de discernement étant très mécontens , de voir dans le Royaume deux grandes Ar-" mées sur pied , qui causoient cette prodi-, gieuse depense, dans un temps où l'on ne , craignoit plus la guerre. Et que si on vou-.. loit promettre de les licentier dans un temps " limité, on trouveroit sans peine les som-, mes necessaires pour les payer entierement.

"Dès le jour suivant Mr. Hyde raporta ce tournée discours à la Chambre, où il sût reçû avec parle ap. Parti.

applaudissement de la plus part. Mais le parti dominant parut fort inquiet, & ne scavoit que repondre à une telle proposition. Il ne pouvoit se servir de cette voye sans donner un grand credit à ceux qui avoient menagé cet emprunt, au lieu qu'il avoit dessein de les perdre de reputation. D'ailleurs c'auroit été consentir ce qui avoit été dit touchant le licenciment des troupes; du moins c'auroit été un pretexte pour le mettre souvent sur le tapis, & pour le demander avec empressement, ce qu'il avoit en horreur. Après un long filence Mr. Hambden dit " que l'on devoit sça-,, voir bon gré à ces Mefficurs de la peine , qu'ils avoient prife, dont, sans doute, on " feroit un bon usage : Mais que cela meri-,, toit bien que l'on y pensat, & que la deli-" beration fut remise au lendemain. Ce qui ne pût pas être refusé. Le jour suivant l'Alderman Pennington, homme devoué au Parti le plus fort, & qui inspiroit au Conseil commun de! Ville les fentimens de la Chambre des Communes, suivant les ordres qu'il en avoit, entama le discours, & dit " que ces " Messieurs, qui étoient allez à la ville pour " emprunter de l'argent, avoient fait un bon , rapport , mais que la Colloquinte étoit à la , fin. Qu'il ne sçavoit point avec quelles personnes ils avoient conferé sur les inten-, tions de la Ville; ni qu'aucune personne de consideration s'inquietat de ce que le Par-" lement avoit à faire; qu'on le connoissoit , affez fage pour ne rien faire , qui ne fut .. avantageux à la Nation, qu'on se reposoit . fur les refolutions qu'il voudroit prendre, .. Et

### CIVIL: D'ANGLETERRE. 200

"Et qu'il y avoit de l'argent plus qu'il n'ea " falloit, tout prêt pour être mis aux mains " de telles perfonnes que la Chambre trou-", veroit à propos de nommer. La contetation finit par une raillerie, fur le terme de Colloquinte, dont Pennington s'étoit fervi dans la harangue. Les plus l'ages étoient fort aifes de voir la Chambre dans cet embarras, & que la peine qu'elle prenoit pour s'en tier, ne fervoit qu'à l'augmenter de jour en jour. Ce qui diminuoit sensiblement le respect que l'on avoit en d'abord pour elle.

Dans les premiers jours de Mars ils com-va mencerent les preparatifs pour le procez du Com-Comte de Strafford. Ils firent venir un Com-d'ilanmité du Parlement d'Irlande, pour agir en ce de pout qui concernoit ce Royaume là. Ce Commité leprocez composé pour la plupart des Papistes, & des te de principaux Acteurs de la Rebellion, fut reçu suafforde avec de grands temoignages d'affection, & joint au Commité du Parlement d'Angleterre pour l'instruction du procez. L'Irlande ne paroissoit pas moins portée à la perte du Comte de Strafford, que l'Angleterre & l'Ecoffe; & la correspondance entre Westminster, & Dublin, étoit fi bien établie, que tout ce qui étoit resolu dans la Chambre des Communes en Angleterre, étoit auffi-tôt resolu dans celle d'Irlande. Le Chevalier George Ratcliff fut accusé de Haute trahison par les Communes d'Angleterre, sous pretexte de complicité avec le Comte de Strafford, mais en effet pour le mettre hors d'Etat de rendre temoignage en faveur du Comte. Sur cette accusation, il fut envoyé

206

d'Irlande en Angleterre; ceux qui avoient en quelque confidence avec le Comte, qui sçavoient les veritables motifs des Conseils d'/rlande, & qui seuls en pouvoient rendre temoignage, y furent accusez de Haute trahiion, comme ayant voulu renverier les loix fondamentales du Royaume, & y établir la puissance arbitraire: Par ce moyen on s'assuroit de leurs personnes, & on les privoit d'asfister aux Conseils, comme on avoit fait en Angleterre. Nous verrons dans la fuite les causes de la Rebellion, qui éclata un an après en Irlande.

Confiderations for la d'in-Aruire fon pro-CCZ.

On delibera long temps für la maniere d'instruire le procez du Comte de Strafford, ne se trouvant point d'exemples en pareil cas. " Si . ce seroit dans la Chambre des Pairs : cette Chambre étant trop petite pour contenir les Accusateurs, les Témoins, les Juges, & les Spectateurs. Qui feroit les pourfuites? Si ce seroient des Membres choi-" sis de la Chambre des Communes, où le " Conseil du Roi? Si les Evêques auroient voix dans le Procez, qui étans naturellement , trop doux, pour une matiere, où il s'a-, gissoit d'un crime capital , augmenteroient le nombre des contredisans, & pourroient , en attirer d'autres dans leur parti. Si ceux qui avoient été créez Pairs depuis que l'acn cusation avoit été portée à la Chambre ", Haute, seroient admis au nombre des Ju-, ges ? Si les Membres de la Chambre des ", Communes, qui devoient être presens au , jugement du Procez, auroient la tête de-, couverte? Enfin fi quelques uns des Mem-" bres 3, bres de la même Chambre, dont le Com-

" sa decharge.

Après de longues contestations il su resolu

que le procez seroit jugé dans la Salle de

"Wesminster , où l'on feroit faire des sieges

exprès pour les Membres de la Chambre

des Communes , & pour l'Orateur , qui

vouloient y être presens , dans la crainte

que la Chambre Hautene si quelques pro
cedures contraires à leurs dessens. Et ils

consentient , quoiqu'avec peine , d'y être

assis découvers, pour ne faire pas un incident

fur une formalité si peu importante, qui pour
roit rompre toutes leurs mesures.

Ils netrouverent pas à propos de confier la pourfuire au Confeil du Roi, qui ne la poufferoit pas avec affez de vigueur: Et ils nommerent le même Commité, qui avoit preparé les charges, pour pourfuivre l'accusation au nom de toutes les Communes d'Angleterre.

Sur l'article des Evêques, ils releverent les fautes de quelques uns en particulier, ils imputerent à tout le Corps en general la compofition des nouveaux Canons, & s'étendirent en menaces, & en invectives. Ils pretendirent que la question étoit nettement decidée par un ancien Canon, qu'ils trouvoient le seu orthodoxe, par lequel il étoit deffendu aux Ecclessastiques d'être Juges dans les causes criminelles, où il échoit une peine capitale, Clericus nou debet interesse Sanguini. Cependant ils en laisse en la determination à la Chambre des Pairs, non pas qu'ils susfera assure du jugement des Seigneurs, quelque loy, quel-

que raison, & quelque Canon qu'ils allegassent, mais par ce qu'ils se reposoient sur la promesse qu'un des Evêques leur avoir faite, de les tirer de cet embarras quand l'occasson

s'en presenteroit.

Mais ils n'en userent pas de même sur l'article des Barons de nouvelle creation, ne doutant pas que l'exclussion ne stat contessée par
les Seigneurs, jaloux de leurs privileges. Ils
demanderent positivement "que les Pairs
, créez depuis l'accusation eussent à s'abstenir du jugement du procez, ayant été du
, nombre des Accusateurs, lors qu'ils étoient
, encore Membres de la Chambre des Communes.

"munes.
Pour la demande du Comte de Strafford, que quelques Membres de la Chambre des Communes fussent examinez sur ses saits justificatifs, ils laissernt en la liberté de ceux que le Comte avoit nommez, "de soussir presentation presentation de la comparation del comparation de la

Le Garde du grand Sceau étant malade, les Seigneurs choisirent en sa Place le Comte d'Aroudel ennemi declaré du Comte de Strafford,

pour presider dans l'Assemblée.

Et pour la grande affaire touchant l'exclufion des Evêques, ils furent exemptez de la peine de faire un reglement, qui auroit pû leur causer de l'embarras, par l'Evêque de Lincoln, qui se leva pour declarer, tant pour lui, que pour ses Confreres, " qu'étant Ec-, clefiaftiques , ils devoient être dispensez , d'affister au jugement du procez, pour ne , pas tremper leurs mains dans le fang. pour d'autres raisons, qui n'étoient pas de

grand poids.

Cet Evêque avoit été censuré plusieurs fois dans la Chambre Etoillée, & enfin mis prisonnier dans la Tour de Londres, où il étoit encore au commencement de ce Parlement. II fut mis en liberté à la Sollicitation des Seigneurs, qui le connoissoient pour être ennemi mortel , & irreconciliable de l'Archevêque de Cantorbery. Tout Evêque qu'il étoit, il ne laissoit pas d'être dans le Parti des Puritains. Il haiffoit tous les Evêques en general, & avoit traité quelques sçavans Ecclesiastiques avec mepris, & infolence. Il ne perdoit neantmoins aucune occasion d'assurer S. M. " que s'il étoit élargy , il pourroit lui , rendre de grands services dans le Parlement. Un jour après qu'il fut entré dans la Chambre des Pairs, le Lord Say fit une harangue, qui fut imprimée peu de temps après, dans laquelle il se plaignit que l'Archevêque de Canterbery lui avoit imputé, " d'être un Se-. ctaire. Et il ne falloit que la seule lecture de sa harangue pour l'en convaincre. Il n'eût pas plûtôt fini, que l'Evêque de Lincoln se leva pour faire un long Panegyrique du Lord Say, & pour protester " qu'il l'avoit toujours " crû autant éloigné d'être Sectaire, que lui " même. Quand il scût que la Chambre des Communes souhaitoit exclure les Evêques Tome 1.

d'être Juges dans ce Procez, il ne ceffa point de les épouvanter par la crainte d'une rude cenfure, que la composition des nouveaux Canons leur attireroit infailliblement, jusques a ce qu'il les est persuadez de se disgracier eux mêmes, & de s'excuser de connoître du Procez, sans attendre qu'on leur ordonnat de se

retirer.

L'exemple des Evéques porta quelques uns des Seigneurs eréez l'airs après l'acculation, à le depariti volontairement de leur droit de juger. Entr'autres le Lord Littleton, qui avoit été fait Baron, par le credit du Come de Strafford, dans l'efperance qu'il lui rendroit des fervices confiderables, s'il étoit au nombre des Pairs. Mais ceux qui foutinrent leur droit, à qui demandrent le jugement de la Chambre, comme le Lord Seymour, à autres, ne furent plus inquietez, à demeurerent Juges juqu'à la find Procez. La même chofe feroit arrivée, fans doute, à l'égard des Evêques, s'ils n'avoient pas eu la foiblesse d'abandonner leur Privilège.

Le Procez com. mencé le Ld'A. vril 1640.

M. S.

Toutes choses ainsi disposses, le Compe de Strafford sur conduit à la Barre dans la Salle de Welminster le 22. de Mars, qui est le 1. d'Avril N. S. les Seigneurs étoient assis en robe dans le milieu de la Salle ; les Membres de la Chambre des Communes, les Commissaires d'Ecosse, le Committé d'Iriande, à quelques autres Personnes de qualité étoient aux deux côtez : Et leurs Majestes étoient à un bont dans un Cabinet fait exprès, d'où elles pouvaint entendre aisement tout ce qui se disoit. Le Roi s'y tronva par affection, & par curio-

## CIVIL: D'ANGLETERRE. 3

curiolité; mais je suis persuadé qu'il s'en repentit dans la suite, lors qu'on se prevalst de la presence à l'instruction du procez, pour lui faire passe le Bill de conviction.

Quand on eut là les charges, Mr. Pym parla le premier, & traita le Comte de Méchant, & d'Impie. Un Avocat Membre de la Chambre des Communes, s'attacha enfuite à faire valoir les preuves, dans les termes du monde les plus durs, & les plus outrageans; & ces invedives étoient tellement du goût de toute l'Affemblée, que Mr. Palmer perdit abfolument tout son credit, pour avoir parlé avec bienseance, & avec modeslie; quoique ses raisonnemens contre le Comte suffent béaucoup plus pressans, que le bruit éclatant de tous les autres.

Le Procez dura dix-huit jours. Et pour Les faire valoir l'accusation en termes generaux Chess d'avoir voulu renverser les fondemens du gou d'accuvernement d'Angleterre, & y introduire le pouvoir arbitraire, on lui reprocha " les ex-, pressions qui lui étoient échappées par inad-, vertence , ou par orgueil , depuis qu'il n avoit été fait Conseiller Privé. Ce qu'il , avoit fait dans la Comté d'York, par paf-, fion , ou par autorité , pendant qu'il , avoit été President. Les projets dans lesquels il s'étoit engagé en Irlande, comme , de s'y être rendu maître du commerce des " Lins, & du Tabac: d'y avoir fait tirer des " Soldats au billet , & d'y avoir abuse du ", droit de la guerre. Sa procedure irregu-, liere, & violente contre le Lord Mountnorri, & contre le Chancellier Lofius. De " s'e-N 2

,, s'être attribué le pouvoir de juger dans le ,, Conseil, les affaires particulieres. Quelques " jugemens rigoureux, & injustes au sujet , des Plantations. Quelques discours trop ,, hardis dans le même Confeil d'Irlande ; d'au-" tres échapez legerement & au hazard, à , fa table, & dans les affemblées publiques : " & d'autres en secret dans le Conseil d'Ann gleterre.

Comte,

Le Comte fit paroître beaucoup de foufenses du mission, & d'humilité; mais neantmoins afsez de resolution pour ne pas se deconcerter. Il repondit à tous les chefs d'accusation, avec toute l'adresse, & toute l'éloquence imaginable. Et quoi qu'il ignorât, avant qu'il fut conduit à la Barre, quelles charges, & quelles preuves on produiroit contre lui. Il fut très peu de temps à se recueillir, & n'obmît rien de ce qui pouvoit servir à sa iustification.

Sur les affaires d'Irlande, il se plaignit " que par un ordre du Commité, qui avoit preparé les charges contre lui, on y avoit sai-,, fy & enlevé tous fes papiers , qui prouveroient fon innocence. Qu'en vertu du " même ordre on avoit pareillement faify tous fes biens, fes meubles, fa vaisselle ,, d'argent, & plus de 80000. livres de Ta-, bac; en forte qu'il n'avoit pas dequoy sub-, fifter dans la prison. Que l'on avoit emprisonné sous pretexte de Haute trahison , tous les Ministres d'Etat en Irlande , qui , étoient mieux informez des faits, dont il " étoit accusé, & qui seuls étoient capables de rendre temoignage en sa saveur. Qu'il " n'a-

, n'avoit point excedé le pouvoir qui lui , étoit accordé par sa Commission, & par n ses instructions; & s'y étoit comporté sui-, vant les Reglemens, & les coûtumes " observées par les precedens Deputez, .. & Lieutenans. Qu'il avoit entrepris , les Monopoles des Lins, & du Tabac , pour le bien du Royaume d'Irlande, & , pour l'avantage de S. M. la premiere y éta. , bliffant un Commerce beaucoup plus pro-, fitable, qu'il n'étoit auparavant. Et la se-20 conde apportant plus de 40000. liv. sterl. à , la Couronne, sans causer aucune perte aux " Sujets. Que s'il avoit fait tirer des Soldats au billet, ce qu'on pretendoit être un cri-, me de trahison par un statut fait en Irlande , du temps de Henry VI. & s'il avoit use des droits de la guerre, il n'avoit fait que fuivre l'exemple de tous les autres Depu-, tez, & Lieutenans d'Irlande ; ce qu'il prou-, voit par le temoignage du Comte de Cork, & du Lord Wilmot. Que l'Acte du Parlement sous le Regne de Henri VI. ne regardoit que les Sujets inferieurs, & non pas " les Deputez, & Commandans en Chef. , Qu'en tout cas, il avoit été revoqué par , l'Acte de Poyning, en l'onziéme année de Henry VII. Que s'il n'étoit pas revoqué, & si c'étoit un crime de trahison que , d'y avoir contrevenu, ce seroit une trahi-, son en Irlande , & non en Angleterre , où par consequent on ne pouvoit lui faire son , procez : mais seulement dans le Royaume où il auroit commis le crime. Il ajoûta. que la jurisdiction du Conseil d'Irlande avoit N 3 , une

# 304 HIST: DES GUERRES

nue grande étendue par l'institution, & les cottumes sondamentales du Royaume: Et avoit toujours decidé les matieres pareilles à celles qu'il avoit decidées lui même dans le temps qu'il y avoit tenues au sigut des procedures qu'il y avoit en la contentant l'avis des Juges, sur un droit incontessant point d'Etat; que l'humeur de ce peuple demandoit beaucoup de severies, de que si on lui l'àchoit tant soit peu la bride, la Conronne en ressention to les sunesses calles effects.

A l'égard des discours, & des expressions, dont on lui faifoit un crime, il en denia pluficurs, & expliqua les autres par rapport aux circonstances, & aux occasions où il avoit parlé. Entr'autres sur ce qu'on lui imputa que douze ans auparavant, il avoit dit publiquement à York, " que le petit doigt de la Prerogative Royale , leur feroit plus pe-" fant que tout le corps de la loy; il tourna la proposition, & prouva par le temoignage de deux ou trois personnes dignes de foi qu'il avoit dit, à l'occasion de la taxe sur les Chevaliers, qui paffoit pour legitime, " que le , petit doigt de la loy, étoit plus pesant que , tout le corps de la prerogative. Cette taxe " Imposée sur les Chevaliers, & qui étoit , autorifée par la loy, étant beaucoup plus " pesante , qu'aucun Acte de la prerogative. Ce qui étoit assez probable. Quoi qu'il en . foit, il dit " qu'il avoit lieu d'esperer que des paroles proferées indiferetement, par paf-, fion,

" fion, ou par orgueil, ne passeroient point " pour trahison; Et que s'il y avoit quesque " chose à redire dans sa conduite, il se sou-

mettoit à la justice du Parlement.

Il ne se deffendit pas si bien des procedures contre le Lord Mountnorris, & contre le Chancelier Lofem. Et en effet c'étoient des Acles qui ressentoient trop le pouvoir arbitraire, qu'il étoit difficile d'excuser , & qui firent plus d'impression sur les plus sages, & les plus moderez, que tout ce qu'on avoit allegué contre lui. Un Domestique du Comte de Strafford nommé Annesty, parent de Mountnorri, étant auprès de son Maître attaqué de la goutte, foit par negligence, ou par quelque accident, lui laissa tomber un escabeau sur le pied : Et le Comte transporté par l'excez de sa douleur le frappa d'une petite canne qu'il tenoit en sa main. On fit une raillerie de cette avanture dans un repas chez le Chancellier Loftus, où le Lord Mountworrn, qui y étoit present, dît a que ce Gentilhomme avoit un frere qui n'auroit pas souffert un tel coup. Un mois après on rapporta ce discours au Comte de Strafford, qui fit affembler un Conseil de guerre , le Lord Mountnorris étant Officier de l'Armée. Sur un article touchant ceux qui foulevoient les Soldats contre leur General, Mountnorri fut accusé pour ce qu'il avoit dit à la table du Chancelier. Je ne sçay ce qu'il dit pour sa deffense dans la surprise où il se trouva; quoi qu'il en soit, après la preuve faite, il fut privé de sa charge de Vice Thresorier, & de sa Compagnie d'Infanterie, mis prisonnier, & condamné à avoir la tête tran-N 4 chéc.

chée. Auffi-tôt le Comte disposa de l'office. & de la Compagnie, & Mountnorris demeura prisonnier jusqu'à ce qu'il vînt un ordre du Roi, qui l'exempta du supplice, le surplus

de la Sentence avant eu son effet.

Toutes les circonstances rendoient cette procedure tout à fait odieuse. On citoit au Conseil de guerre, en temps de paix, un Pair du Royaume, Conseiller-Privé, qui n'étoit point foûmis à cette jurisdiction. On le citoit pour des paroles dites sans reflexion, susceptibles de plufieurs explications, & qui n'étoient point de la competence du Conseil de Guerre. On le condamnoit à perdre la vie, & les biens, par une procedure de deux heures, fans aucune des formalitez necessaires pour la justification d'un accusé. On scavoit qu'avant ce discours il étoit hai du Comte. Ce qui faifoit regarder ce jugement comme un Acte de vengeance.

Il se dechargea de la rigueur de ce jugement, .. fur le Conseil de Guerre, où il ne voulut pas " être present ni souffrir que son frere, qui-, étoit Officier dans l'Armée, s'y trouvât. " Il ajoûta qu'il avoit prié le Conseil de guer-, re de proceder fans aucun égard, ni consi-., deration pour lui. Oue quand il cut appris " le jugement rendu tout d'une voix il de-, clara publiquement, comme il avoit fait " auparavant, qu'il ne periroit pas un cheveu " de satête. Qu'il avoit auffi-tôtécrit à S. M. " pour la supplier de lui accorder sa grace. Ce qu'elle voulut bien faire à sa recommandation. Que Mountnorri étoit un insolent, & qu'il avoit pris cette voye pour l'humilier.

Maisles spectateurs l'excusoient d'une autre

maniere. " Mountnorri étoit un homme ar-, tificieux, actif, & experimenté dans les n affaires d'Irlande. De valet du Lord Chi-, chester, il étoit parvenu aux charges de Vi-, comte, & de Conseiller-Privé, & avoit , acquis de grands biens. Par une basse, & , fordide complaisance il s'attiroit la confian-, ce de tous les Deputez, ou Lieutenans. , Quand ils entroient en charge, il les aver-, tissoit des fautes, & des bevues de leurs , Predecesseurs. Et après leur Commission , finie, & leur retour en Angleterre, il informoit l'Etat, & leurs ennemis de ce qu'ils , avoient fait, ou permis de faire mal à propos : en forte que leur rappel étoit infailli-" blement suivi de quelque disgrace. Il en " avoit usé de cette maniere envers son Maî-,, tre le Lord Chichester, & envers les Lords , Grandison, & Falkland qui lui avoient suc-" cedé. Et c'étoit sans doute dans cette vuë , qu'il s'étoit mis d'abord dans les bonnes graces du Comte de Strafford. On faisoit " ce Dilemme fur son sujet. " Où il faut que le " Lieutenant d'Irlande pendant sa Commis-,, fion , perde Mountnorrn , où que Mountnor-, ri perde le Lieutenant après sa Commission finie. Ces mauvaises qualitez de Mountnorris effaçoient dans l'esprit de plusieurs ce que l'action du Comte avoit de plus odieux.

La Procedure contre le Chancellier n'étoit pas fi violente. Il n'y alloit pas de la vie, le Comte y avoit observé quelque formalité, quoi qu'elle ne sut pas tout à fait reguliere: & ce qu'il y avoit de mauvais procedoit d'un meilleur priacipe, que l'affaire de Monntouris. N s Son Son dessein étoit d'engager le Lord Chancellier à faire à son fils ainé une avance plus considerable qu'il ne vouloit, & à laquelle il ne pouvoit être contraint par la rigueur de la loy. La femme du fils lui presenta une requête sur laquelle il condamna le Chancellier à ce qui lui étoit demandé. Sur le refus du Chancellier d'y satisfaire, le Comte le fit mettre en prison, & lui ôta le grand sceau, qu'il avoit gardé pendant 20. années avec une très-grande reputation d'experience, & de probité. L'eftime particuliere que le Comte avoit pour cette Dame rendoit son action fort suspecte. Et lors qu'on le pressa sur ce chef d'accusation, on lui reprefenta plusieurs lettres qu'il lui avoit écrites, & qui furent trouvées après la mort de la Dame, où il paroissoit beaucoup de passion & de familiarité.

Le Comte ne repondit prèsqu'autre chose à celà, finon " que quelque paffion, . & quelque injustice que l'on supposat dans , ce jugement , ce ne pouvoit être une n trahison; qu'à son égard il avoit lieu de " croire qu'il n'avoit rien fait que de juste, , puisque fur un appel du Chancellier , l'af-, faire avoit été revue par S. M. & par son , Conseil privé, & le jugement confirmé

d'une voix uniforme.

La verité est que sur cet article on accusoit plûtôt le Comte d'avoir excedé son pouvoir. que pour l'action confiderée en elle même. On trouva que c'étoit une oppression, mais qui étoit mêlée de politique, comme dans le cas du Lord Mountnorra. Le Chancellier homme fage, & de grande experience, se regardoit comme la seconde personne du Royaume, & sort peu au dessous du Lieutenant pour lequel il n'avoit jamais aucune soumission, ni complaisance. Ce qui ne plaisoit pas au Com-

te de Strafford.

L'article sur lequel on insista plus fortement . & dont on esperoit plus de succez , comme étant le point sur lequel rouilloit toute l'accufation de Haute-Trahison, sut le discours qu'il avoit tenu dans le Commité d'Etat, où Conseil du Cabinet, en parlant de la difsolution du dernier Parlement. Le Chevalier Henri Vane Secretaire d'Etat rapporte , qu'en ce temps le Roi avant fait affembler n ce Commité, lui demanda ce qu'il avoit à , faire, manquant de tout secours, par le " refus des subfides qu'il avoit lieu d'esperer? Et que le Comte de Strafford avoit repondu, " Sire , vous avez fait vôtre devoir , & vos Sujets n'ont pas fait le leur. Vous n'êtes plus lié par les regles du gouvernement. Et pouvez vous secourer vous mêmes par les voyes extraordinaires. Il vous faut pour-" fuivre la guerre vigoureusement. Vous avez n une Armée en Flande, avec laquelle vous , pouvez reduire ce Royaume.

Le Comte de Northumberland examiné fur le même fait, dît "qu'il se souvenoit que le , Comte avoit dit, voin avez, sait vôtre devoir, voin avez, sait vôtre devoir, voin avez, sait vôtre devoir, voin se les plus lié par les regles du gouvernement; Mais il ne parla point dans sa deposition, ni de l'Armée d'Irlande, ni de reduire e Royanne. Le Marquis d'Hamilton, l'Evêque de Londres, & le Lord Costington, deposerent après avoir prêté serment, "qu'ils n'avoient N 6 , point

,, point entendu que le Comte eût rien dit de ,, femblable. Il n'y avoit que ceux là prefens au Commité d'Etat, lors que S. M. demanda ce qu'elle avoit à faire? à l'exception de l'Archevêque de Cantorbery, & du Secretaire Windebank, qui ne pouvoient être examinez, dont l'un étoit dans la Tour, l'autre en fuite, &

tous deux accusez de Haute Trahison. Le Comte denia positivement avoir dit les paroles rapportées par le Chevalier Henri Vame . & ajoûta " que ce temoin étoit son enne-, mi : qu'aucun des autres qui avoient été , presens, ne disoit lui avoir entendu parler. de l'Armée d'Irlande, ni de reduire ce Royaume " Quand il auroit proferé ces mots, on ne , devroit pas les rapporter au Royaume. n d'Angleterre, mais seulement à celui d'E-. coffe dont il étoit question alors , & pour , lequel on scavoit qu'il y avoit une Armée " fur pied. Qu'en tout cas s'il avoit tenu ce discours, ce qu'il méconnoissoit absolument, , ce ne seroit pas une Trahison. Qu'enfin n quand ce seroit une Trahison, il n'y avoit a qu'un seul temoin qui les rapportoit . & , que par un statut fait pendant le regne d'E-, douard VI. un temoin ne suffisoit pas pour ., faire une preuve.

Le Comte conclud fa deffenie.

Après dix sept jours employez à l'instruction dece Procez, pendant lesquels le Comte se dessendit avec une adresse, & une capacité merveilleuses, il conclud "qu'il espe-, roit avoir fait connoître son Innocence, & , sa fidelité. Que quand les charges seroient ,, entierement prouvées, toutes ensemble ne ,, le rendoient pas coupable de Haute Tra-, his , hifon: Que pour le faire voir, il deman, doit que fon Confeil parfaitement infiruit
, des Loir, & des Statuts du Royaume, fut
, entendu. Et par un discours pathetique, il
conjura les Seigneurs de la Chambre Haute "de faire reflexion qu'il y alloit de leur propre sureté, & que s'ils rendoient un jugement par haïne, & par chagrin contre sa
personne, ce seroit un exemple d'une dangereuse consequence pour tous les Pairs d'An, gleterre. Le Conseil étoit fort bon, & sur reconnu tel dans la suite, mais un peu trop tard.

Le lendemain le Conseil du Comte fut entendu sur ce qui concernoit les loix du Païs. Et je ne puis passer ici sous silence la passion aveugle que la Chambre des Communes fit paroître en cette occasion. Après que la Chambre des Pairs eut permis à l'Accusé de choisir un Avocat pour l'affister dans les matieres de droit, ce qu'on ne peut refuser, & que l'on n'a jamais refusé aux meurtriers, & aux traîtres les plus infames, la Chambre des Communes le souleva contre cette permission; les uns septaignirent " dece qu'on l'avoit accor-" dée sans leur consentement. C'est-à-dire que les Accusateurs pretendoient que c'étoit à eux à diriger les Juges dans leurs procedures. & dans leurs decisions. Les autres s'étendirent en invectives contre les Avocats, " qui avoient .. la temerité d'affister de leurs Conseils, ceux , que la Chambre accusoit de Haute Trahi-, fon; & pretendirent qu'un tel mepris ne de-.. voit pas demeurer impuni. Quoy qu'ils v fussent obligez par le devoir de leur profession, & qu'ils se fussent rendus coupables s'ils n'a-N 7 voient

#### HIST: DES GUERRES 212

voient pas obei aux ordres de la Chambre des Pairs. Cette plainte étoit trop grofliere pour meriter qu'on s'y arrêtât ; elle fervit seulement à faire connoître aux Seigneurs de la Chambre Haute avec quelle circonspection ils se devoient conduire pour ne pas irriter cette formidable Assemblée. Et c'étoit sans donte l'intention de la Chambre des Communes.

Playdoyé de Mt. Lane.

Ces menaces ne firent aucune impression sur l'esprit de Mr. Lane Avocat, & ne l'empêcherent pas de parler pour l'Accufé. Les points de droit sur lesquels il insista le plus étoient. I. Que par la sagesse des Parlemens, qui " scavent qu'il n'y a point de piege plus dann gereux pour les Sujets, que de laisser inde-" finie, & indeterminée la nature du crime n de Trahison, toutes les especes de trahi-, fon avoient été comprises dans le statut de " Proditionibus , de l'an 25. d'Edonard III. Et que tout ce qui n'y étoit point compris n'é-, toit point trahison. Qu'auparavant il v , avoit des crimes qui passoient pour Trahifon, comme tuer l'oncle, ou la nourrice du , Roi , la Piraterie , & plusieurs autres, qui avoient été exclus par cet Acte. Et qu'il , n'y avoit aucunes des paroles, ni des Actions dont on accusoit le Comte de Strafford. qui fussent contenus dans le Statut.

" II. Que du temps du Roi Richard IL le Parlement ayant declaré Trahison quel-, ques actions non comprises dans le Statut. cette innovation fut trouvée si prejudiciable aux Sujets, que par un autre Statut en la premiere année du Regne de Hemi IV. ch. 10. , qui étoit encore dans toute sa force, il fut

n ordonné que rien ne seroit declaré, ni jugé , Trahison, que ce qui étoit precisement de-, claré tel dans le Statut de l'an 25. du Regne ,, d'Edouard III. dont une clause particulie. , re ôtoit aux Parlemens la liberté d'étendre .. les crimes de Trahison au de là de sa dispon fition. Que les nouvelles trahisons inven-" tées par quelques actes de Parlement penand dans le Regne de Henri VIII. avoient été abolies par un Statut en la premiere année , de la Reine Marie ch. 1. & reduites à celui " del'an 25. d'Edoüard III. Et que par un aun tre Statut en la premiere année de la Reine " Marie ch. 10. tous procez de trahifon de-, voient être reglez par loy Commune, & non , autrement.

"111. Que le fondement sur lequel on avoit établi l'accusation, étoit erroné: un effort de renverser par la force les loix fondament ales, & les Statuts du Royaume n'étant pas une Trahison; mais seulement uncrisme de Felonie par le Statut de la première année de la Reine Marie ch. 12. qui étoit pareillement aboil. Qu'en la 33, année du Rois Henri VIII. le Cardinal Wolfey sut seulement accusé d'un Premunire \* pour avoir vouluintoduire les loix Imperiales dans ce Royaume. Et qu'une tentative, où intention de faire la guerre avoit été déclarée un crime de Trahison, seulement par un Statut de la trei-ziémeannée du Regne d'Elizabeth, qui étoit expiré avec elle.

37 IV

<sup>\*</sup> C'étoit un Statut qui commencoit par ce mot Premuire ; & qui emportoit seulement la confication des biens , contre ceux qui y contrevenoient.

## 314 HIST: DES GUERRES

" IV. Enfin que si les faits alleguez contre le , Comte de Strafford, meritoient quelque pu-, nition, la preuve n'en étoit point faite suffi-, famment, & aux termes de la loy. Puisque par un Statut de la premiere année du Regne ., d'Edonard VI. ch. 12. aucun ne pouvoit être " accusé, ni condamné, que sur la disposition ,, de deux temoins irreprochables, & dignes de , foy, produits en la presence de l'accusé: à " moins que l'accufé ne se confessat être coupable. Et que s'il est seulement question de pa-., roles, elles doivent avoir été proferées dans les , trois mois avant l'accusation. , dans le cas dont il s'agit, il n'y avoit qu'un feul " temoin, & que les paroles devoient avoir été dites fix mois avant l'accufation.

La caufe ainfi reglée dans le fait, & dans le droit, affez favorablement pour le Comte de Strafford, on ne faifoit plus qu'attendre la deci-fion des Pairs, qui étoient en état de juger, les membres de la Chambre des Communes ayant declaré "qu'ils ne vouloient point repondre aux, raifons de droit de Mr. Lane, & qu'il ne con, viendroit pas à la dignité de leur Affemblée d'entrer en conteflation avec un fimple Avon, cat. Mais il ferramoit une autre procedure pour faire condamner le Comte. Les Communes ayant observé que les plus éclairez des Seigneurs quelque pafionnez qu'ils fussent contre l'accusé, étoient perfuadez par ce qu'ils avoient.

entendu fur le fait & fur le droit , qu'il n'y avoit

point de Justice dans l'accusation, in dans la procedure, & que les Pairs dont 80 avoient tostiours

affisté à l'instruction du procez, ne voudroient

Vn Bill de conviction portéà la Chambre des Communes contre l'accusé.

pas charger leur conscience d'un jugement, tel

que la Chambre des Communes le fouhaitoit; dés le lendemain le Chevalier Arthur Hafferig, beaufèret du Lord Brook, homme brusal, & hardi, élevé par Mr. Pym, & employé pour les entreprises du Parti, apporta un Bill d'Attainder, ou de conviction dans la Chambre des Communes.

Ce Bill fut reçû avecapplaudissement. Il fut lû deux fois le même jour, & delivré au Greffier pour être enregîtré, ce qui ne se partique point dans les Parlemens, sinon dans les Affaires de peu d'importance. Ceux qui d'abord avoient donné leur consentement à l'accusation sur une information legere, dans la pensée que n'étant que pour accuser, & les Pairs pour juger comme ils trouveroient à propos, ils n'en auroient pas d'inquietude à l'avenir; se trouverent dans ce moment tous disposerà juger, de chercherent de nouvelles raisons pour se satisfaire, dont la principale étoit qu'ils avoient trop avancé pour reculer, & pour ne passer plus outre.

Pour mieux entendre cette circonstance, il faut savoir ce qui se passa un jour où deux avant que ce Bill stit porté à la Chambre des Communes, afin qu'un seul temoignage joint à quelques faits particuliers, valit autant que deux. Les paroles du Comte de Grafford, desquelles on inféroit, un desse de renverser, la constitution du Gouvernement, & d'expicter une guerre civile; n'avoient été rapportées que par le Chevalier Vane seul, qui avoit affuré qu'elles seroient prouvées par plus feurs autres temoins: la disposition de la Loi étant claire & positive, n'avoien matière de Trahis.

" Trahifon , il faut au moins deux temoins

.. pour faire une preuve.

Pour rendre ce temoignage unique du Chevalier Vane, aussi fort que s'il avoit été confirmé par plusieurs autres, Mr. Pym representa à la Chambre des Communes, ,, que , la raison pour laquelle il avoit mis en avant " ce chef d'accusation, dans la certitude qu'il n en feroit suffisamment la preuve, prove-, noit, de ce que quelques mois avant l'ou-, verture de ce Parlement, il avoit rendu visi-, te au Jeune Chevalier Henri Vane, fils aîné , du Secretaire , qui fortoit d'une violente " maladie, & que lamentans ensemble sur le n trifte état auquel les taxes illegitimes, & autres oppressions avoient reduit le Royaume, le Jeune Vane lui avoit dit, que s'il ,, vouloit revenir le lendemain, il lui feroit , voir quelque chose qui l'étonneroit. & lui .. feroit connoître les Confeils dont on vou-. loit se servir pour perdre le Royaume. Et " qu'un jour en lisant les papiers de son pere. , il avoit trouvé par hazard le resultat du " Confeil du Cabinet fur la dissolution du der-» nier Parlement, où étoient contenues les » resolutions qui y avoient été prises. " Oue le lendemain il lui montraun petit

papier écrit de la main du Secretaire daté . , du jour , & du mois , où étoit le resultat , des deliberations de plusieurs Confeillers Privez avec des Lettres Hieroglyphiques . , qui designoient assez ceux qui avoient tenu , ces discours. Que l'affaire lui avoit paru » de telle importance, qu'il avoit demandé au Chevalier une copie de cet écrit, que

, Vane l'en avoit refusé d'abord , dans la , crainte que cela ne fit tort à son pere: Mais n que lui en ayant fait comprendre l'extrême , consequence pour le Royaume, & qu'un , temps viendroit peut-être, où la decouver-, te de ce mystere seroit un moyen assuré de " conserver l'Eglise & l'Etat, enfin le Chevalier Vane consentit qu'il en prit une copie. .. ce qu'il fit auffi-tôt en la presence de Vane auquel il laissa l'original. Qu'il avoit soi-" gneusement gardé cette copie sans l'avoir " communiquée à qui que ce soit, jusques au commencement de ce Parlement, qui étoit , le temps auquel il avoit resolu de s'en servir. " Ce qui joint avec les autres prenves de la mauvaile disposition du Comte pour le " Royaume, justifioit ce qu'il avoit proposé , contre lui.

Après avoir fait ce recit, il lût le papier qu'il tenoit en sa main, où après la date, il étoit parlé de la presence du Roi dans la Committé d'Etat, & de la question qu'il y propofa, ,, Ce qu'il avoit à faire, puis que le Par-" lement lui avoit refulé les subsides necessai-.. respour foûtenir la guerre contre l'Ecoffe? on y trouvoit ensuite LLS & un t dessus . un I & un r. ce qu'on pretendoit ne fignifier autre chose que Lord Lieutenant d'hlande, Les mots qui suivoient, & que l'on appliquoit à ce nom, étoient , " Delié des Regles du Gouvernement. . . . . Poursuivre la guer-, re vigoureusement. . . . . Une Armée en Irlande pour soumettre ce Royaume . . . . Ce qu'on disoit être l'avis du Comte de Strafford Lieutenant d'Irlande. Avant ces Lettres

Lettres par lesquelles on designoit le Lieutenant d'Irlande, on trouvoit ces 4. Lettres A. B. C. G. qu'on pretendoit fignifier the Arch-Bishop of Cantorbury his Grace. L'Archeveque de Cantorbery. Et à ces Lettres étoient jointes quelques expressions aigres, & outragean. tes contre les Parlemens, & quelques Confeils de violence à S. M. Ensuite étoit une M. & une r au dessus, & cette syllabe. Ho, par où l'on designoit le Marquis d'Hamilton, qui étoit Grand Escuyer , Master of the Horse. Avec quelques mots d'aigreur, & d'autres qui ne fignificient rien. Après on trouvoit une L, une H , & une A. que l'on interprétoit Lord High Amiral, le Lord Grand Amiral, qui étoit le Comte de Northumberland , & ces Lettres étoient suivies de quelques avis au Roi, sur ce qu'il devoit demander à son Parlement. Enfin on trouvoit Ld. Cott. ce qui fignifioit affez naturellement le Lord Cottington, avec quelques expressions aussi outrageantes que celles que l'on attribuoit au Lieutenant d'Irlande.

Quand Mr. Pym eut lû cet écrit il aioûta .. " qu'encore que le Chevalier Vane Secretaire , fut le seul temoin sur ce chef d'accusation, , il croyoit neantmoins que le Jeune Cheva-" lier Vane étant prêt de jurer que la Copie " étoit veritable , & conforme à l'Original , , qu'il avoit vû , pouvoit raisonnablement passer pour un second témoin : que ce n'é-, toit pas merveille que ceux des autres Confeillers mentionnez dans l'écrit, qui avoient , donné de mauvais conseils, eussent affecté, pour leur propre interêt, de ne se pas souvenir .. de ce qui s'étoit passé dans cette Conscrence;

n Et que le Comte de Northumberland, qui feul avoit donné de bons Confeils au Roi, fe fut fouvernd'une partie du difcours de l'acgué, de de oublié le refte.

Alors le ieune Chevalier Vane se leva, faifant paroître quelque embarras dans sa contenance, il avoua tout ce que l'autre avoit dit. & ajoûta " que l'Eté precedent son Pere étant dans le Nord d'Angleterre avec S. M. il , avoit envoyé ses cless à son Secretaire à , White Hall , & lui avoit écrit , à lui fon fils, de prendre les clefs, d'ouvrir " Layettes, & d'y prendre les Papiers, & , titres de fes Terres pour affurer entierement les droits de sa femme, qu'avant pris les titres qu'il croyoit lui être necessaires, il eut la curiofité de voir ce qui étoit dans un Coffre de velours, qu'il trouva dans les Layettes; qu'il y avoit plusieurs papiers, & entr'autres celui dont Mr. Pym avoit parlé; Que ce papier lui fit une fi forte impression, qu'il se crût obligé en conscience de le communiquer à quelque personne d'un meilleur jugement que lui, & qui fut plus capable de prevenir les malheurs dont on étoit menacé. Qu'il l'avoit montré à , Mr. Pym, qui lui ayant fait comprendre que la decouverte de cet écrit pourroit un , jour fauver le Royaume, il lui en avoit " laissé prendre une copie, & avoit remis , l'original en sa place. Qu'il ne doutoit pas que cette decouverte ne lui fit perdre des " bonnes graces de son Pere, mais qu'il avoit " été poussé par les mouvemens de sa Con-", science à preferer le salut de sa Patrie, à " Le .. l'amitié de son Pere.

" Le Fils n'eut pas plûtôt achevé, que le " Pere se leva pour dire, " qu'il connoissoit " presentement la cause de son maiheur. Qu'il ,, fut fort étonné quand on l'interogea fur ce qu'il avoit oui dire au Comte de Strafford. Qu'il soupçonna dès lors qu'il y avoit eu quelque decouverte par des personnes autant , informées que lui de ce qui s'étoit passé dans " le Conscil. Mais qu'il savoit presentement à qui il étoit redevable de sa mauvaise for-, tune. Qu'il étoit vrai qu'étant dans le Nord avec le Roi, & étant en obligation de " rendre une entiere justice à la semme que , fon malheureux fils avoit époufée, il avoit , envoyé ses Cless à son Secretaire, avec ordre de les donner à son fils pour chercher les papiers qui lui pourroient être utiles. Et , que c'étoit là la cause de son infortune. Qu'à fon égard, après la convocation de ce , Parlement, & le retour du Roi à Londres . ,, il informa S. M. qu'il étoit encore faifi de quelques papiers faisans mention de ce qui " s'étoit passé, & que si S. M. le trouvoit " bon, il les brûleroit, de peur que par acci-, dent ils ne tombaffent entre les mains de , quelques uns , qui en pourroient faire un , mauvais usage. Qu'il en avoit effective-, ment brûlé plusieurs , & entr'autres l'origi-, nal dont on venoit de lire la Copie. Qu'au , reste ce qu'il avoit deposé étoit très verita-, ble , & qu'il ne le pouvoit méconnoître . " quoi qu'il comprît bien, par ce qu'il avoit ,, entendu, que son temoignage le mettoit dans " un facheux état.

Cette Scene fut si bien representée par le

Pere & le Fils que l'on fit de longs discours pour exalter la Conscience, la droiture, & le merite de ce jeune homme, & qu'on les exhorta tous deux à se reconcilier; ce qui ne les empêcha pas d'affecter en public, une grande froideur entr'eux, pour quelque temps. On s'étonna que les Chevaliers Vane eussent voulu mettre au jour une telle Histoire, qui paroiffoit ridicule à tout le monde, & qui pouvoit qu'être honteuse au Pere, & au Fils . qui avoient trop d'esprit pour s'imaginer qu'elle donnât plus de force au premier & unique temoignage du Pere. C'est pourquoi quelquesuns de ceux qui remarquerent ce stratageme dont le Parti le servoit pour parvenir à ses fins, crurent qu'on avoit voulu rendre public le refultat des Conferences du Confeil du Cabinet. dans la seule vuë de faire connoître au Lord Cottington le peril où il étoit, afin qu'il cedat sa Charge de Grand Maître de la Garde Robe au Lord Say, qui s'y attendoit, & qui, par reconnoissance, pourroit le garantir de toutes poursuites à l'avenir. Le Secretaire Vane, facrifiant ainsi sa reputation à l'ambition du Lord Say. Mais la veritable raison étoit, sans doute, qu'ils ne pouvoient cacher au public que la feule information fur laquelle ils établiffoient leur poursuite, provenoit du Secretaire, quelques Membres du Committé auxquels on avoit confié le foin de preparer les charges, contre le Comte de Strafford, & qui savoient le fecret ayant abandonné le Parti : & qu'il crurent plus à propos de publier cette collufion , afin qu'on l'imputat plutôt à l'exactitude & à la Conscience du fils, qu'à la malice du Le Perc.

tion que les Communes se trouveroient le lendemain dans la Sale de Westminster pour donner satisfaction aux Seigneurs sur la question de droit.

Oit. Le Comte de Strafford fut conduit une secon- Mr. de S. Jean de fois à la Barre, les Pairs, & les Membres le defe des Communes étant affis dans le même ordre fend qu'auparavant. Alors Mr. de S. Jean Sollici- dans le teur General, fit un discours d'une heure sur point de le point de droit. Mais comme cette haran- devant gue fut imprimée, & est encore en la main de les Seipluficurs personnes, je n'en remarqueray que gneuse deux propositions, qui feront assez connoître la genie du personnage, & la disposition des esprits. Pour effacer les impressions que ce qu'on avoit dit en faveur du Comte sur le point de droit, pourroit avoir fait sur la Chambre des Pairs, ,, il dit qu'en matiere de Bils , la fatisfaction interieure de la conscience " fuffisoit, quoique la preuve ne sut pas en-, tierement faite. Et pour repondre à la disposition de la loy, il ajoûta. " Il est vray , que nous donnons des loix pour les Lievres : , & pour les Daims , par ce que ce sont Bê-,, tes de chasse; mais on n'a jamais pretendu qu'il y cût de la cruauté à affommer les Re-, nards, & les Loups, tout autant que l'on , en peut trouver par ce que ce font Bêtes , de proye.

Pour determiner plus promptement les Pairs à passer le Bill, ils écrivirent une liste des 19. Membres des Communes, qui avoient été d'un avis contraire, sous cette suscription Straffordiens , ou , les ennemis de leur Patrie , qu'ils firent afficher aux pôteaux, & Places

Tome I. pu-

publiques de la ville, ce qui étoit une violation destructives des Privileges, & de la liberté des Parlemens. Cependant ceux qui s'en plaignirent à la Chambre ne sur pas écoutez.

Les Ches du Parti commencoient à s'apperçevoir que leurs Amis du dehors, dont ils avoient befoin pour des Remontrances contre le Clergé, & pour leurs Negotiations dans le Conseil commun de la Ville, n'étocient pas contens du peu dezele qu'ils faisoient paroître sur les matieres de Religion, & de ce qu'après avoir diffamé les Evéques, & les autres Prelats, & reçu avec applaudiffement des Remontrances contre l'Église, ils n'avoient encore rien fait pour en diminuer la Jurisdietion.

Mais cette lenteur provenoit de ce que lear propre Clergé, dont on avoit produit un grand nombre de fignatures, pour se plaindre des innovations qu'ils pretendoient s'être introduites dans l'Eglise, & contreles Ceremonies qui s'étoient constamment prattiquées avant, & depuis la reformation, ne convenoir pas des changemens qu'il demandoit, ni de la manietes de les faire. Et que leurs amis d'entre les Laïques étoient encore moins d'accord engreux sur les matières Ecclesastiques.

Le Comte de Bedford ne se declaroit pas ouvertement contre le Clergé Non-Conformite, mais il est certain qu'il ne souhaitoit au-cun changement dans la discipline Ecclesiastique, qu'il avoit toujours sait paroître beau-coup de respect, & de deserence pour l'Archevéque de Caustorbevy, qu'il lui rendoit de streguentes visites, qu'il mangeoit souvent avec

lui ,

lui, qu'il avoit fouscrit fort volontiers à la reparation de l'Eglise de S. Paul, & qu'il le secondoit dans tous ses pieux desseins.

Le Comte d'Esse avoit de l'aversion pour l'Archevêque, & pour quelques Evêques, & non pour leur Discipline. Il avoit beaucoup d'estime, & de consideration pour les Evêques Moreton, Hall, & quelques autres des plus populaires. Il avoit autant de devotion qu'aucun autre pour les Communes prieres; il vouloit que tous les Domestiques y affisiafient avec affiduité; & son Chapellain étoit zelé Conformission.

Dans la Chambre des Pairs on ne connoiffoit que les Lords Say, & Brook pour ennemis declarez du Gouvernement Ecclénsfilque, & qui en fouhaitassent le comte de Warwich n'ayant jamais paru contraire à

l'Episcopat.

Du nombre des Chefs de Parti dans la Chambre des Communes, il n'y avoit que Mathanael Fiennes, le jeune Chevalier Henrà Vane, & Mr. Hamben, opposez au Gouvernement établi dans l'Egiste. Mrs. Pym, & Hollis, quelques autres du Nord d'Angleterre, & les Avocats les plus attachez au Parti,

n'étoient pas dans le même esprit.

La premiere entreprife contre l'Eglife fut un Bill porté à la Chambre des Communes, & qui y fur reçû avec applaudiffement, pour priver les Evéques de voter dans le Parle, ment, & de tout ce qui avoit quelque rap, port aux affaires temporelles. Ce qui fut concerté avec grande deliberation fur les moyens d'y faire confentir les autres Membres du O 2 Pats

### 128 HIST: DES GUERRES

Parlement. Aussi les Seigneurs s'y trouverent disposez, principalement le Comte d'Essex, & les autres Seigneurs Populaires, qui m', disoient que rarement ils reüssissississes, qui m', disoient que rarement ils reüssississes qui s'y oppose que de l'expeques, qui s'y oppose que les expeques que se l'essis propos pour lebien de l'Egiste, que les Evêques fussent moins distraits des fonctions de seur Ministère.

A ces raisons on en avoit ajoûté d'autres dans la Chambre Basse, pour ôter toute la prevention que l'on pourroit avoir contre ce Bill avant qu'il y fut apporté; ceux qui le croyoient avantageux, & qui vouloient que les Evêques fussent privez de tous Emplois civils, de la même maniere que les Seigneurs les vouloient exclure d'avoir seance dans leur Chambre . ils representerent aux autres " que l'on re-, marquoit parmi la Nation une approbation generale de ce Bill, un complot contre le Gouvernement Ecclesiastique, & une refolution de l'abolir entierement. , Ecossois le demandoient avec tant d'empres-, fement , que dans toutes les Compagnies ils disoient qu'il seroit impossible de conserver une Paix ferme entre les deux Nations. " & que leur Armée ne sortiroit point de , Royaume, tant que les Evêques auroient " entrée dans le Parlement. Mais que le Bill , étant une fois passé, le Parti qui étoit alors " le plus puissant seroit contraint d'abandon-,, ner son entreprise. Cette raison eut tant de force, que quand le Bil fut apporté à la Chambre, la plus part de ceux qu'on crovoit

y être les plus opposez, furent des premiers

Cependant Mr. Hyde, & le Lord Falkland, qui avoient toujours été unis par une si étroite amitié, qu'on ne les avoit jamais vus de contraire avis, se trouverent opposez en cette occafion; ce qui donna quelque divertissement à ceux qui ne les aimoient pas. Mr. Hyde parla fortement pour faire rejetter le Bill, & dit qu'un tel Acte changeroit toute la constitu-" tion du Royaume, & du Parlement même. " Que depuis l'origine des Parlemens, il n'y n en avoit jamais eu aucun, où les Evêques " n'eussent eu leur seance. Que si on les exn cluoit de la Chambre des Pairs, il ne reste-, roit plus que deux Etats dans le Parlement ; " & qu'il n'y auroit plus personne pour representer le Clergé, qui étoit un des trois " Etats. Qu'il en resulteroit une autre inius-,, tice. Car la raison pour laquelle toute la , Nation est obligée de se soumettre aux Reso-, lutions du Parlement, c'est qu'elle est representée toute entiere par les Pairs Lai-, ques, par les Pairs Ecclefiastiques, & par , la Chambre des Communes ; de forte que " si l'on en excluoit les Pairs Ecclesiastiques. " le Clergé se trouveroit engagé par des Re-" folutions, où personne ne le representoit.

Le Lord Falkland, affis auprès lui declara , qu'il étoit d'un avis contraire. Qu'il cro-, yoit que le Bill devoit être passé, comme " étant absolument necessaire pour le bien de " l'Eglise, qui se trouvoit dans un grand pe-, ril. Qu'il ne comprenoit point comment , cet Acte violeroit la constitution du Royau-0 3

, me. Qu'il scavoit de plusieurs du Clerge, , qu'ils ne pretendoient point être represen-, tez par les Eveques. Quoiqu'il en foit que , fi l'on établiffoit que le Clerge fit un troifié-.. me Etat dans le Royaume, la Chambre , des Pairs, où les Evêques auroient seance, " & voix deliberative , rejetteroit le Bill. Tonte l'affemblée prit un grand plaisir à voir ces deux Amis inseparables se diviser en un point fi important; & fur tout quand ils remarquerent la surprise de Mr. Hyde, qui fut d'autant plus grande, qu'il n'avoit jamais apperch que le Lord Falkland ent le moindre panchant pour le parti qu'il venoit de prendre. Ce qui fit esperer à ceux qui étoient pour le Bill que le Lord Falkland seroit de leur côté . mais ils se trouverent décus. Car la même contestation s'étant presentée fix mois après : le Lord Falkland changes de sentiment, & s'opposa de toutes ses forces à la passation du Bill. Et il avoua ingenument à ses plus familiers amis qu'il avoit été trompé, que Mr. Hambden l'avoit affuré, " que fi le Bill pouvoit paf-. fer, on n'entreprendroit plus rien contre "l'Eglise: ce qui n'auroit pas été une mauvaile composition, de la maniere que les choses étoient disposées.

Ce Bill cut d'autres fuites qui reculerent les Chefs du Parti beaucoup plus qu'ils n'avoient avancé dans la Chambre des Communes. Il paffa fort promptement dans cette Chambre; mais il ne fut pas reçu dans la Chambre Haute avec autant d'agrement qu'ils l'efperoient. Quelques uhs des Pairs furent feandalifez de l'Empire que les Communes exerçoient fur eux : d'autres qui s'étoient d'abord joints à ceux du Parti, voyant qu'ils avoient des desfeins plus finistres qu'ils ne faisoient paroître. les abandonnerent, se servirent de cette occasion pour se declarer contr'eux, s'étendirent en invectives contre le Bill: & blamerent la Chambre Basse "d'avoir la temerité de se mê-, ler d'une affaire qui les regardoit immedia-, tement, que si elle envoyoit un Bill aujour-" d'hui pour exclure les Evêques de la Cham-, bre Haute, ils en presenteroient un demain , pour exclure les Barons, & successivement , les autres degrez de la Noblesse. Ceux du sentiment contraire firent tous leurs efforts pour appuyer le Bill. Ils dirent " que la , Chambre des Communes , qui connoissoit " mieux les intentions, & les esperances de la Nation, ressentiroit comme un outrage , le refus que l'on feroit de s'unir avec elle , pour un remede si necessaire. Que ce resus pouvoit causer une rupture entre les deux " Chambres , dont la seule pensée les faisoit n trembler : puisque le Royaume ne devoit attendre la confervation que de leur union, , & de leur fagesse à ôter tous les obstacles qui pourroient empêcher une entiere reformation, après laquelle la Nation soupiroit depuis long temps. Ces raifons n'empêcherent pas la Chambre des Pairs de rejetter Chambre des absolument le Bill.

Cette resolution à laquelle on s'attendoit si gneurs peu deconcerta tellement ceux du Parti, dans releue le les deux Chambres, qu'ils ne sçavoient plus Billa, quelles mesures ils devoient prendre. La disposition où ils voyoient la Chambre des Pairs,

leu

232

leur faifoit tout apprehender, ils ne pouvoient plus s'affurer de faire reuffir aucun de leurs projets:ceux qui avoient fait rejetter le Bill étant toûjours en pouvoir de les traverser, non seulement par eux mêmes, mais encore par l'influence qu'ils avoient dans la Chambre des Communes, & par tout ailleurs.

Neantmoins pour ne pas faire croire qu'ils avoient perdu courage, ils continuerent leurs procedures contre le Comte de Strafford , ils accuserent quelques Eveques sous pretexte d'innovations, & afin de faire connoître à tous ces Prelats en general qu'ils avoient gagné peu de chose à la rejection de ce premier Bill, ils en preparerent un fecond fort court, " pour " l'entiere extirpation des Evêques , Doyens , , Chapitres, & autres Officiers Ecclefiasti-

" ques: anquel ils appliquerent ces deux vers d'Ovide, qui en faisoient le principal motif.

Cuncta print tentanda, sed immedicabile vulnus Ense recidendum, ne pars fincera trabatur. \* .

Ils engagerent le Chevalier Edonard Deering à res, &c, le porter à la Chambre des Communes, ou il fit remarquer " la grande moderation de la " Chambre en ce qu'elle avoit tenté les voyes , les plus douces pour remedier aux abus du , Clergé ; dans l'esperance qu'en coupant , quelques branches inutiles, l'arbre en auroit , plus de vigueur & de santé. Que cette mortification tendoit au salut Commun . , & auroit infailliblement retabli la consti-, tution du Royaume; mais que ce remede

, n'a-

Vn Bill porté à Chambre des Com-Dation

Dues. Doyens. Chapi-

<sup>&</sup>quot; Ovid, lib, t, metamorp.

n'ayant point eu son effet, & les Evêques teant devenus encore plus obssinez, & plus incorrigibles, il étoit presentement necesfaire de mettre la coignée à la racine de l'arbre. Ce qui lui faisoit demander la lecture du Bill.

Dés qu'on eut lû l'intitulation, qui étoit presqu'aussi long que le Bill même, quelques uns soutinrent avec chaleur " que ce Bill de-, voit être rejetté, fans être lû: attendu qu'il , étoit contre l'usage, & contre les Regles de , la Chambre des Communes qu'un particu-, lier, fans permission, & fans en avoir rien " communiqué à personne, eut la temerité d'apporter un Bil contraire aux anciennes , loix du Royaume, & qui tendoit à renver-, fer la constitution du gouvernement. Edonard , Deering s'excusa sur ce qu'il ignoroit les usa-" ges du Parlement, n'ayant jamais servi " dans aucun autre. Qu'il y avoit été induit par le Chevalier Arthur Hasterig, qui étoit affis auprés de lui : & qu'un autre l'auroit , fait, s'il ne l'avoit pas fait lui même. Tous les autres demanderent avec empressement la lecture du Bill , & particulierement S. Jean , qui étoit alors Solliciteur General, & le principal Auteur du Bill. Il dit " qu'aucun ne pouvoit juger d'un Bill par le tître, qui pouvoit contenir l'établissement des Eve-, ques , & accorder de nouvelles immunitez a) à l'Eglise, sans suivre ce qui étoit indiqué par l'intitulation. Que pour l'ordre, ou l'usage, il étoit au pouvoir de la Cham-, bre de le changer, & d'en dispenser selon , les occasions. Enfin le Bill fût lû, & après Of

Te Bill forlis.

la premiere lecture, il fut laissé en surseance pour un autre temps.

Il y en eut même plusieurs qui crurent qu'on n'avoit pas eu intention d'en poursuivre l'effet, mais qu'il avoit été apporté dans la Chambre des Communes, dans la seule vue de chagriner les Pairs qui avoient rejetté le premier Bill.

Vote de la bre des Communes inpotefion de la Cour d'York.

Les Deputez du Nord d'Angleterre, du moins les plus actifs, & les plus en credit, comme Hotham, Cholmely, & Stapleton, avoient une extrême impatience de faire passer le Bill pour " la suppression de la Cour d'York. Enfin après une longue contestation , & un detail de toutes les raisons de part & d'autre, le Committé vota, " que cette Cour étoit une " Commission contraire à la loy, & à la li-, berté des Sujets de S. M. dans les quatre , Comtez du Nord. Mr. Hyde fut charge d'en faire le rapport à la Chambre des Communes, qui confirma le vote du Committé, & il fut encore nommé par les Communes pour declarer leur avis dans une conference avec les Pairs , demander leur concurrence , & les engager à faire en sorte que le Roi ne delivrât plus à l'avenir de pareilles Commiffions: les Deputez du Nord apprehendant que le Comte de Strafford refignant sa charge, ou son procez lui étant fait, on ne leur donnat un autre President.

Cette conference s'étant tenuë dans la Chambre Peinte, Mr. Hyde dit aux Seigneurs, que les quatre Comtez du Nord fouhai-, toient de n'être point distinguez des autres . Sujets de S. M. dans l'administration de la " Jufti-

Justice; se trouvant exposez au Pouvoir ar-, bitraire d'un President, qui de jour en jour , s'attribuoit une nouvelle autorité pour les ,, opprimer. Il ajouta, que jusqu'à la q1. an-, née du Regne de Henry VIII. la instice , étoit égale dans le Nord & dans l'Oiicst, ou dans les autres parties de l'Angleterre. " peu près dans le même tems, il y eut un fou-, levement, qui excita de grands defordres & , une effusion de fang dans ces parties de , Nord. Que le Roi en étant informé adref-, fa des ordres à l'Archevêque d'York , aux " principaux Gentilshommes des quatre , Comtez, & à quelques habiles Avocats, " d'examiner la cause de ces desordres, & de " proceder contre les Mal-faiteurs avec toute " la severité des Loix du Païs. Il lût la premiere commission, qui n'étoit autre chose qu'un pouvoir de juger les causes criminelles. , On trouva qu'elle avoit produit de bons ef-, fers , qu'elle avoit subsisté long-tems , & , qu'elle avoit été renouvellée plusieurs sois , dans la même forme, ou avec trés-peu de , changement jufques au Regne d'Elizabeth. , Qu'alors il y cut un changement dans la , commission même, & que d'ailleurs elle se , rapportoit aux instructions, qui s'etendoient , aux affaires d'Etat dans les cas imprevus. , Qu'il y avoit eu de plus grands changemens n tant dans la commission, que dans les in-, ftructions du tems du Roi Jacques I. quand , le Lord Scroop étoit President. Que quand , le Comte de Strafford eut cette commission " de President, elle sut beaucoup plus étena due, & que depuis il y avoit encore fait , ajouajouter par deux fois ce qu'il avoit voulu: " ce qui lui faisoit demander la concurrence de

a la Chambre des Pairs.

Ce discours de Mr. Hyde lui acquit beaucoup de reputation dans les deux Chambres. Le Comte de Bath qui en devoit faire le rapport à la Chambre des Pairs, n'ayant pas la prononciation facile ni agreable, le pria de lui en donner une copie, pour n'en pas diminuer la force, ni la beauté par son rapport. Cette copie fut luë dans la Chambre Haute, elle fut enregîtrée, le papier même attaché au Regitre . & la Chambre donna fon confentement au Bill, en sorte que l'on n'entendit plus parler

donne fon confente. ment.

depuis de semblables commissions. Les Deputez du Nordfurent si contens de cet heureux succès, qu'ils exhorterent la Chambre à remercier publiquement Mr. Hyde du bon service qu'il avoit rendu. Mais les principaux Membres n'en furent pas d'avis, difant, " qu'il n'avoit déja que trop de credit, & , qu'il n'étoit pas necessaire d'y rien ajoûter. Cependant les Deputez infisterent fortement, & attribuerent ce refus à quelque complot des plus puissans de la Chambre contre lui. Nous en dirons quelque chose dans la suite.

Les frequentes contradictions que l'on remarquoit dans les deux Chambres, & quelquefois entr'elles, rallentit beaucoup cette grande ardeur qui regnoit dans l'esprit du peuple. On fouhaitoit avec paffion que les deux Armées fussent entierement payées, dans l'efperance qu'il y auroit plus de tranquillité dans le Royaume; mais le Parlement, ni le Roi n'y vouloient point entendre par des motifs oppo-

oppofez. Le Parlement vouloit qu'avant toutes choses le Come de Strafford tût expedié. Les Ecoflois en faitoient leur affaire pour gratifier leurs amis d'Angletere: & ceux qui traitoient des Emplois à la Cour, étoient impatiens de voir la fin de ce procès, de laquelle tout le refte dependoit. Le Roi tout au contraire ne vouloit confentir à rien qu'il ne fut affurd que l'on fauveroit la vie au Comte de Strafford; & le Comte de Bedjord, qui avoit plus de pouvoir qu'aucun autre dans le Parti dominant, travailloit de tout son pouvoir à faire

reiffir le dessein de S. M.

L'après midy du jour que la conference des deux Chambres s'étoit tenue dans la Chambre Peinte, pour la suppression de la Cour d'York. Mr Hyde se trouva dans une place publique nommée Pickadilly; qui est une fort belle maifon , accompagnée d'allées couvertes , & de deux grands Jeux de boule, l'un en haut & l'autre en bas: où plusieurs personnes de qualité se rendent pour le jeu, ou pour la converfation ; il y rencontra le Comte de Bedford , qui après un compliment sur ce qui s'étoit passé le matin , lui dit " qu'il étoit fort aise de le voir là, & qu'il y avoit un de ses amis dans l'allée d'en bas qui avoit besoin de son con-, feil. Il fit des lamentations fur les malheurs , qui menaçoient le Royaume par la violence " de leur procedé, & faute demoderation dans " la recherche de leur propre bonheur. " l'affaire du Comte de Strafford étoit un " écueil contre lequel ils se briseroient . & " que le Parlement gardoit si peu de mesures, , qu'il detruiroit le Royaume. Que le Roi " étoit

, étoit convaincu du trop de passion que le "Comte avoit fait paroître en beaucoup ,, d'occasions , Que S. M. seroit contente qu'on le privât de tout employ pour l'avenir, & qu'il fut banni, ou emprisonné pour , fa vie, comme ils le trouveroient à propos. Que s'ils jugeoient seuls, & prenoient sa mort fur leur compte fans l'intervention de S. M., du moins sa conscience n'y seroit point interessée; mais qu'ayant resolu de " proceder par Acte de Parlement , pour la , validité duquel son consentement étoit ne-" ceffaire , il ne l'accorderoit jamais contre les mouvemens de la conscience : parce qu'ayant été present à tout le procès, & entendu tout ce qui avoit été rapporté contre lui ,il n'avoit vû aucune preuve qui lui pût faire croire que c'étoit un Traître ni de fait . ni d'intention. Qu'ainsi S. M. souhaitoit que les deux Chambres ne lui envoyaffent , pas un Bill pour le paffer , fon honneur & fa , conscience ne hi permettant pas d'y accorder fon approbation.

Le Comte de Bebford ajoûta, " qu'encore , qu'il crût pouvoir , sans scrupule , donner , fon suffrage à la paffation du Bill , ce qui neanmoins dependoit de la Chambre des , Pairs, il ne comprenoit pas que l'on pût , raisonnablement presser le Roi de faire une action fi contraire aux fentimens de fa pro-, pre conscience. Que pour lui , il faisoit , tout fon possible pour persuader à ses amis . , qu'il falloit adoucir la rigueur de cette pro-, cedure, & fe contenter du remede proposé , par S. M., dont l'effet lui paroiffoit fi affu79. ré, qu'on ne devoit plus apprehender que le 72. Conte de Strafford eût plus à l'avenir aucu-73. ne part dans les affaires. Qu'il ne dessépe-75. reroit pas d'y retiffir, quelque difficulté qu'il 75. y cût, s'il pouvoit attirer le Comte d'Essex 75. dans son sentiment; mais qu'il l'avoit toût-75. jours trouvé si serme, qu'il n'avoit pû rien 75. gagner sur lui. Qu'il l'avoit laissé and l'al-75. jée d'en bas se promenant avec le Comte de 75. Hertsord son stree, qui avoit été fait Mar-75. quis ce jour-là. Et pria Mr. Hyde d'y aller 75. se promener avec lui, & de lui mettre dans 76. l'esprit des pensées plus raisonnables. Ce

que Mr. Hyde voulut bien faire.

Il trouva le Marquis de Hertford & le Comte d'Effex feuls ; auffi-tôt qu'ils l'appercurent ils vinrent à lui, & après les civilitez ordinaires, le Marquis de Hertford, qui de son côté avoit fait ce qu'il avoit pû pour adoucir le Comte, se retira exprès pour le laisser seul avec Mr. Hyde. Alors le Comte lui dît en riant, " qu'il venoit de rendre un service, , dont l'effet ne répondroit pas sans doute à , fes intentions , puisque ce qu'il avoit dit , pour faire supprimer la Cour d'York; avoit , reveillé l'indignation que l'on avoit contre le , Comte de Strafford ; Qu'il esperoit qu'on alloit deformais travailler avec vigueur & , faire paffer le Bill de conviction, fur lequel , on s'étoit endormi fi long-tems. Mr Hyde , avoua qu'à la verité il n'avoit pas eu ce def-, fein , & qu'il étoit perfuadé que ce qu'il , avoit fait n'ajoutoit rien aux crimes dont le " Comte de Straffordétoit accusé, & ne pon-» voit servir de pretexte à continuer la même 340

" procedure que l'on avoit commencée. Qu'il " scavoit bien que la raison pour laquelle ils " s'étoient endormis fi long-tems fur ce Bill, " c'est qu'ils ne convenoient pas sur le point , de la Trahison, & que plus ils y pensoient, plus ils y trouvoient de difficultez. , que s'ils vouloient ne pas infifter fur cette ac-, cusation de Haute Trahison , ils trouve-"roient d'autres crimes suffisamment prou-" vez, capables d'attirer sur le Comte une , censure si severe , qu'elle le mettroit hors d'état de rien entreprendre qui fût prejudi-, ciable à la Nation en general, ni à aucun des " Sujets en particulier.

Le Comte d'Effex répondit, en branlant la tête, qu'un homme mort n'a point de suitte. Que si on le jugeoit seulement coupable d'un , Premunire, ou fi on le condamnoit à une , amende telle qu'elle put être, ou à une prisfon pour sa vie, aussi-tôt le Roi lui accorderoit sa grace, lui rendroit ses biens . le dechargeroit de l'amende , lui redonneroit , sa liberté, & le reprendroit à son service. dés que le Parlement seroit finy. Lors que Monsieur Hyde voulut repliquer, le Comte d'Effex lui dit qu'il avoit été fatigué toute l'après midi par ces raisonnemens, qu'il le prioit de ne lui en plus parler, l'afforant qu'il fe-

noit toujours prét à conferer avec lui fur ce " fujet dans un autre temps.

Peu de temps après Monfieur Hyde prît un autre occasion de lui en parler plus librement, mais il le trouva sur ses gardes. Quoy qu'il écoutât patiemment tout ce qu'on lui en difoit, il étoit toûjours fort court en ses repon-

#### CIVIL: D'ANGLETERRE.

ses, & se fentant pressé par un raisonnement de Mr. Hyde que rien n'étoit plus condamnable que d'agir contre les mouvemens de sa conscience, qu'il étoit assuré que si le Comte d'Essex n'étoit pas convaincu que le Comte de Strafford étoit coupable, le Roi ne le forceroit jamais à voter pour le Bill, quelque autorité qu'il eût sur lui, que partant on devoit s'étonner qu'il voulût presser le Roi de donner son consentement à ce Bill, après la declaration de S. M. qu'elle ne le pouvoit faire sans agir contre sa conscience: il répondit avec quelque émotion, comme s'il avoit été persuadé lui même de ce principe, " que le Roi étoit obligé en conscience de se conformer à l'a-,, vis , & à la conscience de son Parlement. Doctrine nouvelle, établie par leurs Theologiens, & qui leur étoit d'un grand usage pour leurs desseins.

Cependant le Bill ne fut pas reçû dans la Chambre des Pairs avec autant de chaleur qu'on l'esperoit. Aprés la premiere lecsure, il fut surfis pour quelques jours, & aprés la seconde, il sur encore long temps dans le Committé. On croyoit que de quatre vingt qui avoient été presens à l'instruction du procez il n'y en auroit pas plus de vingt qui consenticient à cet Acte. D'ailleurs on trouvoir qu'il y avoit du desaut dans les formalitez, & que le procez n'étoit pas en état d'être jugé, les Evêques s'étant abstenus d'eux mêmes, ce qui ne pouvoit être sait que par un Acte du Parlement.

Mais deux accidens qui survinrent à peu prés peux dans le même temps, contribuerent beaucoup accidens à fai, qui cons

mbue. rent à faire pale ferle Bill contre le Comte de Straf. ford.

à faire passer le Bill, & à la malheureuse destinée du Comte de Strafford. Le premier fut la decouverte de quelques conferences entre cenx qui étoient affectionnez au service de S. M. & quelques Officiers de l'Armée, fur les procedures violentes du Parlement, & sur les moyens de le porter à quelque moderation : dont les Chefs du Parti ne furent pas plûtôt informez, qu'ils donnerent un mauvais tour à ces assemblées, comme si c'avoit été une conspiration contre le Parlement. Le second fut la mort du Comte de Bedford Nous dirons quelque chose de l'un & de l'autre, pour faire comprendre que de legeres circonstances sont capables de produire de grands evenemens.

Ouelques uns des Principaux Officiers de l'Armée, Membres de la Chambre des Communes, qui avoient été caressez par les plus populaires des deux Chambres, & qui avoient contribué à faire reuffir leurs desseins, contre leur devoir & contre la confiance dont le Roi les avoit honorez, s'appercurent que le Parti n'avoit pas pour eux tous les égards qu'ils en esperoient, & que leur credit diminuoit par tout ailleurs, & particulierement dans l'Armée. Que l'on prenoit beaucoup plus de toin de faire subsister l'Armée d'Ecosse, que celle du Roi , & que l'argent payé & destiné pour l'une, lui étoit ôté pour le donner à l'autre; pendant que le Parlement se servoit de leur credit pour gagner l'affection de l'Armée.

Ainsi pour reparer la faute qu'ils avoient faite, & pour se remettre dans les bonnes graces du Roi, ils voulurent disposer l'Armée à promettre fidelité à S. M. pour ôter aux autres

toute

# CIVIL: D'ANGLETERRE.

toute esperance qu'elle pourroit un jour se declarer contre le Roi. Pour cet effet ils en confererent avec quelques Officiers Domestiques du Roi, & de la Reine, par le moyen desquels ils pourroient informer S M. de leurs bonnes intentions, & en même tems savoir ses ordres fur la maniere dont ils se devoient conduire. Dans tout ce que j'ay pû remarquer par ce qui fut depuis rapporté en la Chambre des Communes, & par ceax qui étoient le mieux informez de cette entreprise secrette, il est certain que le seul deffein qu'on se proposoit en s'affurant de l'affection de l'Armée, étoit d'empêcher qu'on ne la corrompit pour s'en servis contre le Roi. Et que tout ce qui fut consenti par S. M. fut que comme quelques Esprits mutins & feditieux dans plufieurs Comtez d'Angleterre , avoient souscrit , & presenté plusieurs Adresses u Parlement contre le Gouvernement établi dans l'Eglise, avec des claufes injurienfes à l'Etat, auffi les Officiers de l'Armée souscrivissent l'Adresse suivante, qui fut portée en parchemin à S. M. pour avoir fon approbation, avant que de la faire fouscrire aux Officiers.

Vne
Adreffe
preparée
pourêtre
foulcrite
par les
Officiers
de l'Armée.

Au Roi, aux Seigneurs spirituels & temporels, aux Chevaliers, Citoyens, & Bourgeois, presentement assemblez en Parlement.

# L'humble Adresse des Officiers & Soldats de l'Armée.

D Emontrent très humblement, que malgré nos besoins pressans, & le fardeau , qui nous accable, nous nous fommes com-, portez de telle maniere, que les grandes & " importantes affaires de V. M. n'ont pas souf-, fert la moindre interruption dans le present , Parlement, par aucune plainte, ny de nôtre , part ny contre nous. Moderation qui n'est pas ordinaire dans les Armées, fur tout dans une . Armée privée de paye, de discipline militaire, & de ses principaux Officiers. Ce que nous , ne pouvons attribuer qu'à une benediction n toute particuliere de Dieu fur notre affection " cordiale, & notre zele fincere pour le bien , commun , auquel ce Parlement travaille fi heureusement & avec tant de succez. Et com-" me nous étions prêts d'y contribuer aux de-, pens de nos vies , aussi maintenant qu'il a plu , à Dieu d'y repandre sa benediction, nous ne ,, pouvons que nous ne lui en rendions nos ac-,, tions de graces; & que nous ne reconnoissions , les effets de la misericorde, en ce qu'il a bien youlu incliner le cœur de V. M. à concourir avec la sagesse de son Parlement pour tra-, vailler \$ .0.

, vailler à la reformation des abus qui se sont " gliffez dans l'Eglife, & dans le Gouverne-, ment. I. par la gratieuse condescendance de V. M. pour les demandes importantes de , nos voifins les Ecoffois. II.en donnant un " libre cours à la Justice contre les Delin-, quantes de quelque qualité qu'ils soient Ill. en reparant tous les griefs que les Sujets de V. M. regardoient comme prejudiciables à la liberté de leurs personnes, de leurs biens, , & de leur conscience. IV. Enfin en pasfant le Bill du Parlement Triennal, qui est " un gage de la fureté publique, le plus ferme que jamais les Sujets d'Angleterre ayent reçu , de leur Souverain.

" Comme ces bien-faits accordez fi libera-, lement par V. M. furpaffent l'attente, & " l'esperance d'un chacun , tous vos bons , & , fideles Sujets les doivent recevoir avec re-" connoissance. Ce que nous faisons avec toute l'humilité dont nous fommes capa-" bles, & prions Dieu avec plus d'ardeur que " personne , que ce Royaume soit affermi , par la Paix, & la tranquillité, & que cha-" cun en particulier puisse jouit des heureux " fruits de la sagesse, & de la Justice de V. M.

" Mais nous demandons la permission à V. " M. & à son Parlement de leur representer ,, que nous aprenons avec une extreme dou-, leur, qu'il y a de certains brouillons , qui " font plus mécontens, & plus mutins que " jamais, au lieu de rendre gloire à Dieu, & , d'être reconnoissans envers V. M. & envers ,, le Parlement. Qui inventent des demandes , nouvelles & deraisonnables , pendant que . YOS , vos autres Sujets fe trouvent parvenus au de-, là de leurs esperances. Qui s'efforcent de , diminuer, les justes Prerogatives de V.M. , qui ne doivent pas être moins cheresaux " honnêtes gens , que leur propre liberté. , Pendant que les plus sages, & les plus fideles ne pensent qu'à maintenir l'honneur & le , bien de V.M. en reconnoissance de toutes , les graces qu'ils en ont reçues Qu'enfin .. ces Esprits turbulents sont prêts de sacri-" fier l'honneur & le Salut de tout le Royaus, me à leur caprice, & que rien ne les peut , satisfaire que la ruine entiere du Gouverne-.. ment. Nous sommes bien éloignez de croire , que la violence, & la folie de telles gens , , puissent avoir aucune influence sur la sagesse, , & la Justice du Parlement. Mais ce qui , nous donne plus d'inquietude presentement, " c'est de voir, que ces personnes mal inten-, tionnées, sont soutenues par une troupe tu-" multueuse qu'ils font assembler par mil-" liers, & qui environnent le Parlement, & " White-Hall meme. Non seulement au Pre-" judice de la liberté si necessaire dans les deli-, berations de ce Confeil Souverain : mais en-" core au grand peril de la personne sacrée de " V. M. & de tous les Pairs du Royaume.

"N.M. & detous les Pairs du Royaume.
"L'attention que nous avons faire fur les
"malheurs, que peuvent caufer la malice de
"ces Esprits seditieux, & la licence de la populace qui les suit & qui les protege, le zele, & l'affection inviolables que nous avons
pour la conservation de V.M. & de son
Parlement, nous ont engagez à presenter
cette Adresse, pour supplier V.M. de pre"cette Adresse, pour supplier V.M. de pre-

venir ces desordres par sa sagesse, en faisant , punir ceux qui en sont les auteurs , pour affurer à l'avenir la Personne de V.M.& le Parlement contre de pareilles infolences. , Pour cet effet nous vous offrons nos fervices, dans l'esperance que nous serons aussi of forts pour deffendre nôtre Souverain le Par-" lement la Religion, & les loix fondamen-, tales du Royaume, que ceux qui auroient a la temerité de les violer, en quelque nom-, bre qu'ils foient. Ainsi par la sagesse de V. .. M. & du Parlement nous ferons delivrez des "innovations du passé, & garantis de celles , qui nous menacent pour l'avenir, & qui " pourroient encore produire de plus mauvais " effets que les premieres. Et nous Prierons "Dieu &c.

Le Roi lut cette Adresse, & dit " qu'il l'ap- La verké des faits " prouvoit , & qu'on pouvoit la faire figner qui conpar les Officiers de l'Armée, s'ils le sou-cernent , haittoient. L'Officier , qui l'avoit presen- cette " téeà S. M. repondit " qu'elle n'avoit enco-" re été vue que par peu de personnes de l'Ar-" mée, & que ce seroit un puissant motif pour , engager les principaux Officiers à la fouf-, crire, s'il y voyoient l'approbation de S. , M. & qu'autrement ils en feroient peut être , difficulté , de peur de lui deplaire. quoi S. M. prit une plume & écrivit au pied de l'Adresse C. R. comme un temoignage qu'il l'avoit luë, & approuvée. Elle fut enfuite portée dans les Quartiers de l'Armée, & signée par quelques Officiers; mais elle fut auffi-tôt rompue, & l'on n'en entendit plus parler jusqu'à la decouverte du pretendu complot .

plot, dont nous parlerons plus amplement en

fon temps.

Les assemblées continuant toujours entre les mêmes Officiers de l'Armée, & quelques Officiers Domestiques de S. M. pour le sujet que nous avons dit; d'autres Officiers de l'Armée, qui avoient le plus d'autorité sur les Soldats v furent introduits, pour mieux executer ce qui seroit convenu, & tous s'obligerent par serment de ne communiquer à per-

sonne ce qui se passeroit entr'eux.

En la premiere affemblée un de ceux qui y avoient été appellez de cette maniere, ayant écouté les propositions des autres, & que " leur dessein étoit seulement de dessendre, " & de faire observer des loix , & de ne pas " fouffrir que les follicitations des Ecoffois, , & le credit de leur Armée , portassent le " Roi à consentir à aucun changement dans le " Gouvernement Ecclesiastique, ni à faire " fortir les Evêques de la Chambre des Pairs; " & que les remontrances seditienses des Me-., contens, diminuaffent le pouvoir legitime " de S. M. leur dit que ces resolutions produi-" roient peu d'effet pour le service du Roi. , Qu'il n'y avoit qu'un moyen de lui rendre un " service considerable , qui étoit de faire en-" trer l'Armée dans Londres, pour tenir le " Parlement dans la crainte, & l'obliger à , faire tout ce que le Roi souhaiteroit. J'ay été bien informé qu'il n'y en eut pas un dans l'assemblée, qui ne marquât avoir de l'horreur pour cette proposition : se contentens neantmoins d'opposer les raisons qui en faifoient voir l'absurdité. Ainsi la conference fut rompue pour cette fois.

### CIVIL: D'ANGLETERRE.

Soit que cet Officier proposat un avis si desesperé, par artifice, & pour en faire tomber quelques uns dans le piege : soit qu'il eût du chagrin de voir son avis meprise, & qu'il apprehendat d'être decouvert, il alla dès le même jour, où le lendemain reveler tout le mystere à quelques uns du Party, & leur rapporta les choses d'une autre maniere qu'elles ne s'étoient passées. Il feignit " d'avoir eu tant -, d'horreur pour ce dessein, qu'il avoit resolu , de servir la Republique aux depens de sa vie. Il ne laissoit pas dans le même temps de jouer son personnage à la Cour; paroissant si fort irrité contre les violentes procedures du Parlement, qu'il offrit de se mettre à la tête d'une troupe d'Officiers & de Soldats, qu'il disoit être en sa disposition, pour tirer le Comte de Strafford des mains du Lieutenant de la Tour, lors qu'il seroit conduit au Parlement, & de lui donner les moyens de se sauver en pais étran-

ger. Cette decouverte faite au Comte de Bedford, au Lord Say & au Lord Kimbolton, fut sans doute communiquée à leurs principaux affociez. Cependant un dessein que l'on pretendit, dans la fuite, être d'une fi dangercuse consequence, ne fut rendu public dans la Chambre des Communes que trois mois après, c'est à dire après la mort du Comte de Bedford, qui auroit plûtôt bandé la playe que de l'irriter, & que d'exciter de nouvelles jalousies entre le Roi & son Peuple. Ils ne manquerent pas de fe prevaloir de cette decouverte dans la Chambre des Communes, & d'en exaggerer toutes les circonstances, selon leur coutume ordinaire : Et . Tome I.

lors qu'ils voyoient l'ardeur de la Chambre un peu ralentie par quelque grace, où quelque promesse favorable de la part du Roi, ils ne penfoient qu'à l'irriter par de pretendues decouvertes, ou assurances de decouvrir une conspiration " de faire dissoudre le Parlement par les Papi-, fles ; ou par quelqu'autre voye qu'ils cro-, yoient devoir reflechir contre la Cour. On les "informoit de temps en temps, tantôt qu'un " grand nombre de Papistes s'attroupoient dans la Comté de Lancastre, tantôt qu'il se " faifoit des Affemblées fecretes dans des ca-, ves, & dans des lieux foûterrains à Surrey : " tantôt qu'on avoit avis par des Lettres de " delà la mer, que l'on y faisoit de grandes " provisions d'armes pour les Papistes d'An-, gleterre; & choses semblables, qui se trouvoient toutes fausses quand on venoit à les examiner: mais elles ne laissoient pas dans le moment d'effrayer les autres Membres des Communes, & de les faire tomber dans les sentimens de ceux qu'ils croyojent les plus propres pour remedier aux maux qu'eux seuls pouvoient decouvrir. Et dans la suite il en resultoit toûjours quelques évenemens qui servoient à fortifier le Party.

Ils firent un grand bruit dans la Chambre contre les Papistes, au sujet de quelques insolences qu'ils avoient commises pendant la derniere cessation de Parlement; de la grande jove qu'ils avoient fait paroître; de la contribution qu'ils avoient levée l'année precedente pour avancer la guerre coutre l'Ecoffe. Ils donnerent ordre "aux Juges de Paix de Westminster " d'examiner avec soin quels étrangers étoient " logez dans l'étendue de leur Jurisdiction, de , faire prêter les fermens d'Allegeance , & , de Supremacie à tous ceux qui étoient sus-" pects de Papisme, & de proceder selon les , itaturs. Un après midi fut marqué pour l'execution de cet ordre dans la falle de Wes.minster , & plusieurs personnes furent averties de s'y trouver; entre ceux qui comparurent il y cut un Papiste nommé .... James ; qui se sentant pressé par Mr. Hayward Juge de Paix, de prêter les sermens, tira son coûteau dont il frappa le Juge, en lui reprochant " qu'il " persecutoit les pauvres Catholiques. La , playe étoit confiderable, cependant le Juge n'en mourut pas. Cet outrage inouy commis à la personne d'un Ministre de Justice, qui faisoit les fonctions de sa charge, & qui executoit les ordres du Parlement, étonna tous les affiftans; & quoy que ce fut un coup de fureur de ce malheureux; sans complot, ni participation d'aucun autre; il ne laissa pas de fortifier le party de ceux qui craignoient, ou qui vouloient faire craindre le peril, & plufieurs se persuaderent que c'étoit un complot de tous les Papilles d'Angleterre, & que ce scelerat n'auroit pas été capable d'un tel emportement, fi les autres ne lui avoient promis de le proteger.

Pour ce qui est du complot de l'Armée, il Le maus fat decouvert au milieu du mois d'Avril, sur vais uits in du procez du Comte de Strafford. On ge gore ne s'en servir pas alors, comme ne pouvant de lact dans rien servir en l'état où il étoit pour la conclu- lactique fion de cette affaire, & l'on attendit une occasion, qui y auroit plus de rapport. Ce fut muses dans dans dans dans l'action attendit une occasion, qui y auroit plus de rapport.

#### 352 HIST: DES GUERRES

dans cette vuë que Mr. Pym dit dans la Chambre des Communes, a peu prés dans le temps que le Bill de Conviction y fut apporté, " Qu'il avoit raison d'être effrayé, qu'il y avoit la plus horrible conspiration contre le " Parlement , qu'il y en eut jamais eu ; & qu'il croyoit que plusieurs personnes de la " premiere qualité, & de grand credit à la , Cour, en étoient les complices. Que l'on , avoit traitté avec plusieurs Officiers dans Londres pour lever des gens de guerre, sous pretexte d'aller en Portugal : mais qu'en ayant conferé avec l'Ambassadeur de Portu-, gal, il lui avoit protesté qu'il n'en avoit au-" cune connoissance, & qu'il n'avoit jamais , donné pouvoir, ny fait aucune promesse, à " personne pour ce sujet. Qu'il ne pouvoit pas dans ee moment les informer de toutes les particularitez, ce qui pourroit empêcher qu'on ne decouvrit les coupables. Demandant seulement qu'on envoyat un Messa-" ge aux Seigneurs de la Chambre Haute, pour les prier d'établir un Commité qui examineroit les temoins que l'on produi-, roit pour la decouverte d'une conspira-, tion contre le Parlement, & en même , temps d'envoyer un autre Message au , Roi, pour le supplier de n'accorder point , de passeports pendant quelques jours à au-" cuns de ses Officiers pour passer la Mer: " Ajoûtant qu'il ne doutoit point que quel-, ques uns se sentant coupables, ne cher-, chaffent les moyens de se sauver quand ils entendroient parler de cette information. Et la verité est que quelques Officiers en discou-

·Les Seigneurs nommerent un Committé pour l'information, & envoyerent un Message au Roi, comme la Chambre Basse l'avoit demandé. Mais dans le même temps quelques uns de ceux qui avoient tenu ces discours au Cabaret & parlé de lever des troupes pour le Portugal: & d'autres qui avoient été presens à la Conference où la proposition sut faite d'in-, troduire l'Armée dans Londres, furent effrayez quand ils surent que ce qu'ils avoient dit secretement entr'eux étoit decouvert , & que l'on en pouvoit faire une severe enqueste de gens qui font ordinairement telles gloses, & tels commentaires qu'il leur plaît fur les paro les , où les actions des autres , ne fachant point d'ailleurs ce qui avoit été rapporté au delà, ou contre la verité, & qu'elles interpretations on donneroit à ce qui étoit vray, ils prirent le parti de se retirer en France . & ne trouverent pas à propos de se confier à des luges qui commençoient les formalitez de leurs procedures par l'emprisonnement, & qui a près examinoient les affaires à leur loifir.

Cette fuite devenue publique mit Mr. Pym dans une grande reputation, pour son exactitude, & pour sa vigilance. Car on commença de croire que l'on avoit eu quelque mauvais desfein, dont la decouverte avoit fait fuir tant de personnes de consideration. Et cette frayeur fit passer beaucoup plus aisement le Bill de conviction P 3

#### 274 HIST: DES GUERRES

viction dans la Chambre des Communes.

Mr. Pym ayant avancé les affaires jusques à ce point, & le Bill ne dependant plus que des Seigneurs; il representa dans la Chambre des Communes," qu'il paroissoit assez par la fuite " de ces personnes qualifiées, que ce dont il , les avoit informez étoit de grande impor-, tance, & que sa peur n'étoit pas mal fondée. Qu'il n'étoit point à propos qu'il leur , fit un detail de toutes les circonitances , puis , que l'on avoit prevenu le peril , dont ils fen roient informez tout au long dans peu de , temps. Il les affura que Dieu les avoit pre-" fervez d'une horrible conspiration, qui au-, roit aboli fans ressource leurs Privilèges . & , leur libertez. Qu'encore que cette entre-, prife fut decouverte, il craignoit quelques nouveaux desseins, ce qui l'obligeoit de pro-, poser à l'Assemblée, que les Membres des deux Chambres fiffent un Acte de proteftation pour affertnie leur union, deconcerter , leurs ennemis, deffendre leurs privileges & , accomplir leur devoir envers Dieu, & envers .. le Roi, comme bons Chrétiens, & bons Su-" jets , & qu'un Committé fut promptement etably pour dreffer cette protestation.

La proposition fut reçûe avec une approbation generale, en sorte que ceux qui apprehendoient les mauvais desseins de ceux qui en éroient les auteurs, & les suites dangereuses d'une telle protessation volontaire, crurent plus à propos de veiller sur les clauses, & sur les termes de la protessation, après qu'elle seroit dresse, que de s'opposer à la protessation même, & consentirent que l'on nommat pour le Committé ceux qu'on croîroit n'être pas capables d'affujettir à une obligation illegitime, & fujette à inconvenient. L'affaire fut preffée avec tant de chaleur que l'on fit garder les portes afin que personne ne sorst, qu'elle ne stit concluë. Après de longues contestations, on dressa l'acte suivant, qui sur presente à la Chambre.

"Moy A. B. en la presence du Dieu tout sur cela Puissant, promets, Jure, & proteste, de les deux maintenir & dessendre autant que je le pourray legitimement, aux depens de ma vie & çoivent de mes biens la vraye Religion Protestante une pro-& Resormée, exprimée dans la Doctrine testade de l'Eglise d'Angleterre, contre le Papis-

, me, & contre toutes les innovations des Papistes dans ce Royaume, contraire à la même Doctrine, comme auffi la personne, "honneur & l'Etat de sa Royale Majesté, felon mon ferment d'Allegeance ; l'autori-, té , & les Privileges du Parlement ; les , Droits legitimes, & les libertez des Sujets : ceux qui feront cette protestation, & en , tout ce qu'ils feront pour en poursuivre " l'execution. Que je m'opposeray de tout mon pouvoir, & autant que je le pourray " faire legitimement, & par tous movens tacheray de faire punir ceux qui contrevien-, dront en quoique ce soit de ce qui est con-, tenu en la presente protestation, soit par , force , ou par prattiques , conseils , complots, conspirations, où autrement. En ,, outre , que je tâcheray par toutes voyes " justes, & honorables de maintenir l'union , & la Paix entre les trois Royaumes, d'An, gleterre , d'Ecoffe , & d'Irlande ; & que ni "l'esperance, ni la crainte, ni aucune autre , confideration ne me feront rompre cette

, promesse, serment, & protestation.

Cela fut approuvé par l'Orateur, & par tous les Membres de la Chambre des Communes, & envoyé à la Chambre des Pairs, qui l'approuverent aussi à l'exception du Comte de Southampton, & du Lord Roberts, qui le refuserent positivement parce " qu'il n'y avoit ,, point de Loy qui le leur enjoignit, & que ces fortes d'engagemens volontaires pourroient produire des effets auxquels on ne , s'attendoit pas. Ce qui étoit sans doute une reflexion très sage, & à laquelle on n'avoit pas fait affez d'attention dans la Chambre des Communes, pour deux raisons. I. Il n'auroit pas été possible d'en dissuader la Chambre prevenue par le discours de Mr. Pym, qu'il y avoit une conspiration contre le Parlement & que cette protestation serviroit à la decouvrir . & seroit un antidote souverain, contre ce dangereux poison. II. Les mieux intentionnez, qui ne craignoient rien tant qu'un changement dans le Gouvernement de l'Eglise, se persuadoient que ces Reformateurs severes seroient hors d'état de faire aucune entreprise, lors qu'ils se seroient engagez par ce serment" à maintenir la Religion Protestante , exprimée dans la Doctrine de l'Eglise An-", glicane; n'y ayant pas d'autre Systeme de la Doctrine de l'Eglise Anglicane, que les 39. articles, dont il y en avoit un ,, pour main-, tenir le Gouvernement de l'Eglise par les " Evêques.

Au lieu que l'autre parti se rejouissoit d'avoir un serment de leur composition, à l'imitation du Convenant d'Ecosse, pour éblouir le Peuple, & sur lequel ils pourroient faire telles gloses qu'il leur plairoit quand ils en trouveroient l'occasion, comme il arriva deux jours après. Car la protestation ayant été reçûe un Lundy 13. de May N.S. le Mecredy ensuivant, quelques uns de leur Parti, representerent à la Chambre des Communes, "que , plutieurs personnes du dehorstrès-affection-" nées pour le Parlement apprehendoient que , s'ils fouscrivoient cette protestation, ils ne , s'engageassent à proteger les Evêques, ce " qu'ils ne pouvoient faire en conscience : & qu'ils esperoient que l'intention de la Chambre n'avoit pas été de les y engager. Sur quoi la Chambre mieux informée, & ceux qui étoient d'un avis contraire croyant que cet artifice paroîtroit ridicule à toutes personnes de bon sens, la resolution suivant fut prise fans beaucoup de contestation.

... , Comme plusieurs personnes qui ne sont Explica-, pas Membres de la Chambre ont formé des la Pron difficultez fur quelques expressions conte restarion nues dans la protestation, faite depuis peu per la " par les Membres de cette Chambre, à sça. Chambre des " Voir la veritable Religion Protestante & Refor Com-, mée , exprimée dans la Doctrine de l'Eglise munes, ., d'Angleterre, contre le Papisme, & contre toutes , les innovations des Papistes dans ce Royaume. , contraires à la même Doctrine. Cette Cham-" bre declare I. que par ces paroles, elle n'a voulu parler que de la Doctrine professée , publiquement dans l'Eglise Anglicane, en-, tant 1.1.

L'autre accident qui arriva dans la suite du procez du Comte de Strafford, & qui lui fit un fort grand prejudice, fut la mort du Comte de Bedford. Ce Seigneur étoit le plus puisfant, & le plus en credit de tout le Parti populaire, comme plus riche, & plus habile que tous les autres, & le plus capable de les gouverner : D'ailleurs il étoit naturellement plus doux, & plus honnête. C'est pour cela que le Roi, qui en esperoit de bons services dans ce Parti resolut de lui donner la charge de grand Thresorier d'Angleterre, en la place de l'Evêque de Londres, qui s'en étoit demis volontairement, & pour le gratifier encore d'avantage S. M. à sa sollicitation fit Mr. Pym Chancellier de l'Echiquier ; comme il avoit fait Mr. de S. Jean, son Solliciteur General.

Le Comte de Bedford avoit donné sa parole en secret à S. M. de sauver la vie au Cointe de Strafford, & de faire monter ses revenus plus haut qu'ils n'avoient été sous le Regne d'aucuns de ses Predecesseurs. Il avoit même formé le dessein d'obtenir un Acte pour établir l'excise en Angleterre, comme le moyen le plus propre & le plus naturel pour avancer les affaires, & le profit de S.M. Il tomba malade huit jours après que le Bill de conviction fut portéà la Chambre des Pairs, & mourut peu de temps après, fort affligé de voir la paffion, & la fureur qui regnoient dans son Parti;& il ne pat s'empêcher de dire à quelques uns de ses plus particuliers amis, qu'il craignoit extremement " que la Rage de ce Parti n'attirât , plus de maux fur le Royaume, qu'il n'en , avoit fouffert pendant la longue cessation , des P 6

#### 60 HIST: DES GUERRES

" des Parlemens. Il étoit fage & moderé; mais il n'avoit pas affez de refolution. Ceux qui le conosifioient le mieux crurent que samort vint fort à propos pour sa reputation, & pour sa fortune; & qu'elle le delivra des fautes qu'on lui pouvoit imputer, aussi bien que des malheurs qui mirent depuis tout le Royaumeen consusion.

Aussi tôt après sa mort le Lord Say, qui esperoit beaucoup du credit que lui donnoit sa charge de Thresorier promît aussi à S. M. " qu'on ne la presseroit point sur son consentement au Bill de conviction. Et sous la bonne foy de cet engagement, le Roi croyoit tout ce qu'il lui disoit être necessaire pour detourner le coup. De sorte que sur quelque incertitude si le Bill passeroit en la Chambre haute, quoique la Chambre basse en pressat l'expedition par des Messages continuels le Lord Say perfuada au Roi," d'aller à la Cham-, bre des Pairs, d'y faire venir les Commu-, nes suivant l'usage, & d'y declarer qu'il ne " pourroit pas en sureté de conscience donner " son consentement au Bill de conviction ., contre le Comte de Strafford fi on le lui ap-" portoit , n'étant pas persuadé du crime de , Trahison. Mais qu'il seroit pleinement " fatisfait que le Comte fut jugé incapable de " lui rendre aucun fervice à l'avenir, en quel-" que employ que ce fut. Qu'il se joindroit à " eux volontiers pour passer un Acte qui le de-, clareroit indigne de jamais posseder aucune " charge; & qu'il esperoit qu'ils en seroient " auffi contens.

Le Roi étoit resolu de suivre cet avis, par

la confiance qu'il avoit sur celui qui le lui donnoit. Mais le Comte étant informé de cette resolution, il envoya promptement son frere supplier S. M. " de ne pas l'executer, qu'il " étoit assuré que cette demarche produiroit " un fort mechant effet , & qu'il lui seroit " plus avantageux que le fuccez dependit ab-" folument de l'honneur, & de la conscience , des Pairs, fans l'intervention de S.M. Le Roi répondit au frere du Comte, " qu'il , avoit pris cette resolution par l'avis de ses , meilleurs amis ; mais qu'il ne l'executeroit , pas puisque le Comte ne le trouvoit pas à " propos. Le Lord Say revînt le lendemain. & trouvant S. M. dans un autre sentiment, il lui dît , " que s'il vouloit fuivre le Confeil " qu'il lui avoit donné, il reiffiroit trés-af-, surement : Et que s'il ne le suivoit pas , il " ne pouvoit répondre du succez, & qu'il se-,, roit degagé de la promesse qu'il avoit faite " à S. M. Il parut tant de fermeté, & de fincerité dans ce discours, que le Rois'y laissa furprendre, & consentit d'aller à la Chambre des Pairs ou il dit ce que le Lord Say lui avoit suggeré. Si le Lord Say crût effectivement que cette declaration de S. M. suivant les mouvemens de sa conscience, produiroit l'effet qu'il lui avoit predit, ou s'il lui donna cet avis par trahison, pour le faire tomber dans le piege, c'est ce que je ne sçay pas: Mais plusieurs se persuaderent que le Lord avant trop de penetration pour donner fincerement un fi mauvais Conseil, il n'avoit point eu d'autre but que de trahir le Roi, & de mettre hors de doute la perte du Comte de Strafford.

#### 362 HIST: DES GUERRES

Auffi l'évenement en fur fatal. Le Roine fut pas plûtôt sorti de la Chambre des Pairs, que celle des Communes fit paroître un emportement qui alloit jusqu'à la fureur, & declara " que la demarche que S. M. venoit de n faire étoit une violation de Privilege la plus " Manifeste dont on est jamais vu d'exemple. " Que si S. M. prenoit connoissance des Bills qui se presentoient dans les deux Chambres. " & y venoit declarer fon fentiment, ce fe-, roit exclure leurs suffrages , & les mettre " hors d'état de pourvoir par de bonnes loix, , au Salut de la Republique, & d'apporter " les remedes aux maux qui les accabloient. " Que c'étoit le plus grand obstacle à la justi-" ce qu'on se pouvoit imaginer. Qu'eux & ,, tous les autres qui avoient souscrit la pron testation étoient obligez de maintenir les " Privileges du Parlement, que l'on vouloit , envahir & violer d'une maniere trop grof-" fiere, & trop apparente. Et plufieurs autres discours outrageans fur le même fuiet. Le lendemain le peuple vînt en foule à Well-

resutour minster, entoura la Chambre des Pairs, criant bre des Pairs.

de toute sa force, qu'il vouloit avoir Justice, & lisant publiquement les noms de ceux qui avoient été coutre le Bill dans la Chambre des Communes, comme étant ennemis deleur Patrie. Un des Seigneurs ayant passé par là, cette populaces'écria, Justice, Justice; & avec une insolence extrême pressoient dans la foule ceux des Pairs qu'ils foupçonnoient de s'opposer à la paffation du Bill: protestant à haute voix " qu'ils seroient gouvernez, & conduits par "honorable Chambre des Communes, &

tion paf-

qu'ils deffendroient leurs Privileges selon " leur derniere protestation. Cette sedition continua quelques jours, en sorte que plusieurs des Pairs craignans pour leur vie, s'absenterent de la Chambre. D'autres faifans reflexion que quelque parti qu'ils prissent, la Chambre des Communes viendroit à bout de ce qu'elle souhaitoit, changerent de sentiment. De forte qu'un après midi, ne s'étant trouvé que 46. Pairs des 80. qui avoient étéprefens à l'instruction du procez, & le peuple criant toujours Justice, la Chambre passa le Bill, n'y ayant eu qu'onze voix au contraire, convic-

& il fut preparé pour le porter au Roi.

S. M. perfiftoit toujours à sa resolution de ne se dans la pas accorder fon confentement. Mais plu-Chamfieurs milliers de Canailles s'affemblerent au- Seitour de Whitte-Hall, comme ils avoient fait gneurs. autour de Westminfter, criant Juflice, Juflice, Tumulnous voulons avoir Justice, avec des expressions te auinsolentes, & menaçanres sur ce qu'ils fe- tour de rojent fi on ne la leur accordoit pas prompte. Whitement. Le Confeil Privé fut affemblé pour Hal. trouver les moyens d'appaifer ce tumulte. Mais au lieu de preserver l'honneur & la conscience de leur Maître de cette infame contrainte, ils presserent le Roi de passer le Bill Le Conde conviction, disant " qu'il n'y avoit que ce seil Privé " rité. Qu'il devoit être plus touché de la Evêques n fureté de tout le Royaume que d'une per- don ,, fonne particuliere quelque innocente qu'el- noient , le foit : ne s'étant pas trouvé un seul Con- Roi de feiller qui interposat son avis pour soutenir la paffer le generofité, & l'honneur de son Maître. Ceux Bill.

#### 364 HIST: DES GUERRES

qui en avoient envie cachoient leurs sentimens, les uns épouvantez par la Doêtrine que les nouveaux Confeillers avoient établie, que nul en cette Place ne devoit avoir la temerité de donner son avis contre l'intention des deux Chambres; les autres persuadez que la violence que l'on faisoit au Roi, le justifieroit assez devant Dieu & devant les hommes.

S. M. leur dît " que ce qu'ils lui propo-" foient de faire, étoit directement contre fa , conscience, que cela étant ainfi, ils ne vou-" droient affurement pas lui persuader de le , faire, quelque convaincus qu'ils fussent contre l'accusé. Sur cet article ils supplierent le Roi, d'en conferer avec ses Eveques, qui " fans doute lui repondroient plus juste sur ce cas de conscience. L'Archevêque d'York qui étoit plus en main, lui dît fur le scrupule de sa conscience," qu'il y avoit une conscien-" ce privée, & une conscience publique: que n fa conscience publique comme Roi ne le " dispensoit pas seulement, mais l'obligeoit de faire ce qui étoit contre sa conscience " privée, comme fimple homme. Que la " question n'étoit pas de savoir s'il sauveroit , le Comte de Strafford; mais de savoir si S. , M. periroit avec lui. Que la conscience " d'un Roi pour sauver son Royaume ; celle , d'un Mari pour sauver sa femme; celle d'un Pere pour fauver ses enfans, l'emportoient " infiniment fur la conscience d'un Ami. où " d'un Maître pour sauver son Ami, où son " domestique. Et fur ces raisonnemens honteux, & indignes d'un Prelat, il dit au Roi 1.4

qu'il pouvoit paffer l'Acte en sureté de con-, science.

Le Comte de Strafford étant informé de Le l'extreme detresse où étoit le Roi, & de la Comte fureur du Peuple, qui augmentoit de jour en ford luijour, & qui lui faisoit regarder sa perte com- même me inevitable, ayant peut être auffi connoif- écrit au fance qu'une personne d'autorité qui commandoit dans la Tour, avoit resolu," si le Roi prier de , refusoit de paffer le Bill ; de delivrer le piffer le ", Royaume du peril ou il étoit, & de faire Bill. , couper la tête au Comte dans la Tour mê-" me. Il écrivit une Lettre fort touchante au Roi, pleine de reconnoissance, par laquelle il lui representoit fortement " le peril qui " le menaceoit aussi bien que sa posterité . s'il continuoit d'avoir pour lui les mêmes , bontez; & le conjuroit de ne differer pas , plus long-tems à donner son consentement au Bill, afin que sa mort preservat le Royau-.. me de tous les defordres qu'il apprehen-, doit.

. On ne manqua pas d'inferer de cette Lettre, ,, que le consentement écrit de la propre ., main du Comte devoit lever tous les scrupu-,, les de conscience que le Roi pouvoit encore , avoir. On l'exhorta de figner une Commiffion à quelques Seigneurs de passer le Bill, ce qui seroit autant valable que s'il l'avoit passé lui-même, mais avec cette difference, que son consentement ne paroîtroit point dans le Bill. Se servant de cette legere circonstance pour le ressoudre.

On pourra dire que si le Roi, au lieu de passer le Bill, avoit dissout le Parlement, où s'il s'étoit

s'étoit retiré de cette ville feditieuse, & s'étoit mis à la tête de son Armée, il auroit prevenu bien des malheurs qui font arrivez dans la fuite. Mais fi l'on fait attention fur l'état où étoient les affaires de ce tems-là : sur la puissante Faction qui regnoit dans les deux Chambres. Sur le mauvais usage que les Predicateurs Schismatiques faisoient de la dernie- . re protestation : sur la frayeur qu'ils inspiroient dans les esprits par leurs discours sur le pretendu complot de l'Armée: & sur la conflitution du Conseil Privé; qu'il y avoit à peine un honnête homme qui osat parler au Roi felon sa conscience de peur de se perdre. Que ceux qu'il croyoit lui être le plus affectionnez, le trahissoient à tous momens ; ensorte que cequi étoit dit à l'oreille dans sa Chambre étoit aufli-tôt rapporté à ceux contre lesquels onavoit parlé. Qu'il ne pouvoit s'ouvrir à qui que ce foit, fur ses sujets de plainte, qui ne fut suborné, où ne s'opposat à son avis. autre côté que si l'on ne pensoit pas aux moyens, les plus prompts d'appaifer la fureur d'une populace mutinée, il y avoit tout lieu d'apprehender pour la personne même de S.M.& pour celle de la Reine. Qu'enfin il n'avoit que trop de raison de se defier de son Armée. Si, dis-ie, on fait reflexion fur toutes ces circonstances, on avoilera que le Roi se trouvoit dans l'état du monde le plus trifte quelque parti qu'il prît. Et qu'il est beaucoup plus facile de juger par l'évenement, ce qu'il devoit faire, où ne pas faire, qu'il n'étoit facile de prevoir alors par quelles voyes il sortiroit de ce Labycinte.

Enfin

Enfin la Commission étant signée pour passer le Bill , le Comte de Strafford fut conduit de Comte la Tour fur l'échaffaut le 22. Mai N.S. après eft deca-6. mois de prison : & dit au peuple avec une contenance ferme & intrepide, " qu'il venoit 1641, , apporter sa tête pour le satisfaire; mais N.S. , qu'il craignoit fort que la Reformation qui " commençoit par une effusion de fang, ne fût pas fi salutaire au Royaume qu'il l'es-, peroit. Et après quelques discours " fur , son zele pour l'Eglise Anglicane, & pour la Religion Protestante établie par les Loix, , & professée dans la même Eglise : fur fa , fidelité pour le Roi, & for son affection pour , la paix, & la prosperité du Royaume; avec une tranquilité d'esprit admirable, il mit sa tere fur le Billot, qui fut separée d'un feul coup. Ceux des Spectateurs qui lui souhaittoient le plus de mal pendant sa vie, furent touchez d'une mort fi courageuse, & fi Chrétienne.

Ainsi mourut ce grand homme, le plus puisfant, & un des plus riches Sujets qui fut dans les trois Royaumes. La nature l'avoit orné de dons extraordinaires, auxquels il avoit joint quelque doctrine, mais sa grande facilité de concevoir, & de s'exprimer le faisoient paroitre plus savant qu'il n'étoit. Sa premiere vue en se poussant à la Cour, étoit de se rendre plus considerable dans son Païs, où il apprehendoit le credit du Lord Savile, qui y avoit toujours été son Rival, & qui s'y étoit rendu puissant par fa Charge de Conseiller Privé. Son entreprife reuffit fi heureusement, qu'ayant obtenu la Prefidence du Nord, il terraffa le Lord Savile, le priva de tout pouvoir, & de toute Charge Charge à la Cour, & le rendit le plus abject, & le plus desolé veillard de son Pais. Une fi prompte élevation aux plus grands Emplois, & aux premieres charges de confiance, jointe à un temperament fier, & hautain, lui fit mepriser tout le monde, & negliger les formalitez dans les affaires, plus qu'il n'auroit fait apparemment s'il avoit eu quelques traverses dans les commencemens. Il y avoit très peu de personnes employées avec lui qui eussent autant d'experience, & de capacité, ce qui fut une des causes de son malheur. comme il remarquoit les defauts des autres. il faisoit trop peu de cas de ce qu'ils disoient & de ce qu'ils faisoient ; & ne se reposoit que fur lui-même. L'Ambition étoit sa paffion dominante : & elle auroit pu être moderée par un melange de mauvaise fortune. Il en fut severement puni, ceux qu'il meprisoit le plus, à favoir le peuple en general , & le Chevalier Henri Vane en particulier, ayant été les principaux auteurs de sa disgrace. En un mot l'Epitaphe que Sylla fit pour lui-même, au rapport de Plutarque, lui convient parfaitement bien : " Personne ne le surpassoit à faire du bien à , fes amis, & à faire du mal à fes ennemis.

Avec le Bill de conviction du Comte de A vec le Strafford, le Roi en passa un autre, qui ne sui Bill de pas moins funeste à S. M. & à tout le Royauconvicme: qui étoit un Acte pour rendre le Parle-Roi paf ment perpetuel, comme on l'appella dans la le même fuite. Et voici les artifices dont on se servit . pour y parvenir.

sems un Afte

pour

conti-

On ne pouvoit pas suvenir aux depenses excessives des deux Armées, qu'en empruntant des des sommes considerables de la Ville de Lon- nuer le dres , où de quelques citoyens fur le credit Parledes particuliers, vû la lenteur du Parle- ment, ment à accorder des subfides. Ceux qui furent employez pour cette negotiation, à peu près dans le tems que le Bill de conviction passa dans la Chambre des Communes, rapporterent à la Chambre " qu'il n'y avoit plus aucune ef- L'artifi-, perance d'emprunter de l'argent dans Lon- on le , dres; que ceux qui en avoient prêté , l'a- fervie " voient fait volontairement & de bonne gra- pour fai-, ce, se confiant en l'honneur, & en la Ju- cet Aste. , flice des deux Chambres: mais qu'ils comprenoient bien presentement qu'il n'y auroit aucune sureté, si le Parlement étoit dissous. Cette confideration fit beaucoup d'effet sur l'esprit de ceux qui s'étoient obligez personnellement aux sommes qui avoient été em-

pruntées, " pour lesquelles leurs biens ne , manqueroient pas d'être faifis, fi le Parle-, ment étoit casse avant qu'il y eut un Acte pour leur affurance. Cette frayeur étoit en-, core augmentée par la decouverte de la con-, spiration contre le Parlement. Et quoique , le circonstances n'en fussent pas encore publiques, on ne laissoit pas de remarquer du " mécontentement contre cette Assemblée. Tout cela ne fut pas plûtôt representé qu'on ne pensa plus qu'à un expedient " pour satis-, faire le Peuple suivant les bonnes inten-, tions , & resolutions de S. M. Car dans toutes les occasions où ils vouloient obtenir du Roi quelque chose de deraisonnable, ils ne manquoient pas de parler avec éloge de sa pieté, de son bon naturel, & des affurances de

leur devoir, dont il ressentiroit bien-tôt les effets. On n'en trouva pas un plus fur, qu'un Acte, par lequel ce Parlement ne pourroit être ajourné, prorogé, ni dessous que par Acte du même Parlement, qu'en ce cas le Roi ne

pourroit refuser de passer. Cette propolition qui renversoit la constitution du Royaume, fut reçue & approuvée par tous les Membres de la Chambre basse. On établit un Committé pour dresser promptement un Bill, qui en moins de deux heures fut apportée à la Chambre, lû deux fois, & enregîtré. Le lendemain il fut mis en groffe, & porté à la Chambre des Pairs, où l'on y fit quelques changemens, dont le principal étoit , que le temps seroit limité, & que le Parlement ne pourroit être dissous dans deux ., ans, que du consentement des deux Cham-, bres. Ce temps étant affez long pour donper le loisir de pourvoir à tous les accidents que l'on apprehendoit.

Ces changemens toucherent sensiblement la Chambre des Communes, & furent regardez comme une preuve de jalousie entre le Roi, & le Parlement. "Comme s'il étoit imagina: " ble , disoient-ils , que les Membres des " deux Chambres qui quittoient leurs mai-" fons & leurs affaires pour le service du pu-" blic , continueroient de s'affembler plus , long tems qu'il ne seroit necessaire. Outre " qu'il y avoit peu d'apparence que le Roi, , qui avoit eu tant de condescendance pour " eux , quoi qu'il n'eût encore recucilli aucun " fruit de leur Assemblée , voulut les sepa-, rer, tant qu'ils ne se proposeroient que ce

" qui

,, qui étoit le motif de leur convocation, & , qu'ils se contiendroient dans les bornes du , devoir & de la moderation.

De forte que la Chambre des Communes infilta fur le Bill. Les Seigneurs dans la confufion, & parmi les cris d'une populace mutinée, y confentirent enfin par complaifance, & le Roi par l'importunité, & les follicitations preflautes de ceux en qui il avoit plus de confiance, le paffa avec le Bill de conviction du

Comte de Strafford.

Aufi-tôt que ces deux Bills furent pafiez la populace affemblée se calma & se dissipa tout d'un coup. Et à peu près dans le même temps le Roi passi a cours de la Chambre Etoliste, à de la Haute Commission. De sorte qu'il ne resta plus aucun grisf, ni inconvenient vray, ou imaginaire, auguel on n'est remedié. Et tout le monde s'attendoit que les deux Armées alloient être congodiées, que chacun se remetaroit dans son devoir, à reconnostroit les bontez de S.M. pour toutes les saveurs qu'elleavoit accordées à son peuple.

Mais quelque foin que l'on est pris pour sasissaire le public, il y avoit quelque personnes en particulier qui n'étoient pas contentes. La mort du Comte de Bedjird, & les procedures violentes que l'on avoit retue's dans toutes les affaires où le Roi avoit interêt, ôtoient toute esperance à ceux qui aspiroient aux premieres charges. Mais un nouvel accident leur fitretharges.

venir le courage.

Le Lord Say avoit été pourvû de la charge Le Roi de grand Maître de la Garde-Robe, en la Pla- ôte au ce Comte charge deGrand Chambellan. & la donne Comte

de Pem- ce du Lord Cottington, pour les raisons que j'ay broke la deta touchées. D'ailleurs dans un Committé de la Chambre des Seigneurs, il s'éinût une querelle entre le Comte de Pembroke Grand Chambellan, & le Lord Mowbray, fils ainé du Comte d'Arundel, des paroles ils en vinrent aux coups, & le lendemain la Chambre des Pairs les envoya tous deux à la Tour. Le d'Estex. Roi qui depuis long temps étoit mecontent de la mauvaise conduite du Comte de Pembroke, profita de l'occasion, il envoya un Officier dans la Tour lui demander la demission de sa charge, & deux ou trois jours après il la donna au Comte d'Effex, qui l'accepta fort volontiers.

> On se persuadoit qu'une grace si extraordinaire faite à l'homme du Royaume le plus populaire, auroit une grande influence sur tout le Parti. Mais elle produisit un effet tout contraire. Elle fut regardée par ceux du Parti, comme une punition, & une vengeance contre le Comte de Pembroke, qui avoit donné son suffrage pour la mort du Comte de Strafford, quoi qu'il eût promis au Roi de n'en rien faire, plûtôt que comme une marque d'eftime & de bienveillance pour le Comte d'Effex, & ils furent plus irritez de la disgrace de l'un, qu'ils ne furent satisfaits de l'élevation de l'autre. De forte qu'on ne remarquoit plus dans la Chambre aucune condescendance pour la personne du Roi, ni pour ses interêts les plus justes.

La verité de fait touchant

Au lieu d'augmenter les revenus du Roi, comme on avoit promis de le faire avec honneur, ils avoient beaucoup diminué. Car peu

après

après l'ouverture du Parlement, on avoit fait lesdroité de grandes plaintes "de ce que le Roi avoit nean, ée , exigé fans le confentement du Parlemeir les du loi, perigé fans le confentement du Parlemeir les du loi, protts par tonneau, ée du foit pour livre pout lis, fur les marchandifes: ée voici la verité du les mars fait. Ces droits avoient toujours été acchandie corder, à tous les Rois d'Angleterre depuis feas Edolard IV, pour en jouir pendant toute leur vie. Le premier Parlement qui s'affembloit, après leur avenement à la Couronne, n'y

manquoit jamais. Avant ce temps là , ils étoient accordez pour quelques années. Et le premier motif de cette concession étoit pour l'entretien de la Flotte, qui servoit à garantir les Marchands du danger des Pirates. Après la mort de chaque Roi, son Successeur continuoit à les recevoir sans aucune interruption, jusques au prochain Parlement, qui ne manquoit jamais de les accorder, dès qu'il Et quoi qu'ils dussent étoit commencé. être & fussent effectivement reconnus comme une liberalité du Peuple, aussi bien que tous les autres subsides; on les regardoit neanmoins comme une partie si effentielle des revenus de la Couronne, qu'elle ne pouvoit pas se soutenir sans cela. Comme le Roi n'est pas moins Roi avant, qu'après son Couronnement: aussi chaque Roi jouissoit librement de ces droits avant comme après l'Acte d'Octroy du Parlement. Et jamais on ne s'étoit avisé de s'en plaindre, quoique le Parlement ne fut souvent convoqué que plus d'un an après le Couronnement du Roi.

Ce fut de cette maniere qu'après la mort du Roi Jacques I. S.M. continua de les reçevoir Tome I. Q jus-

iusques à la convocation d'un Parlement : mais les trois premiers ayant été cassez avec precipitation, & les Ministres de S.M. n'avant pas pris le soin d'y faire passer un Acte d'Octroy; S. M. avoit toujours exigé ces droits jusques au present Parlement. Quelques semaines après qu'il fut commencé on proposa,, de dresser promptement un Bill d'Octroy fuivant l'u-.. sage ordinaire, depeur que le Roi ne pretenan dit avoir prescrit ces droits par une longue , possession, comme lui appartenans indépen-, demment de la liberalité du peuple : A quoi peantmoins S. M. n'avoit jamais pensé. Peu de temps après il fut representé " que ce Bill ., ne pouvoit pas être dresse aufli-tôt qu'on " l'auroit fouhaité. Que les Marchands avoient de justes sujets de plainte au sujet , des Livres de Recepte faits depuis peu par les Fermiers des coûtumes dans le temps, & . fous la direction du Comte de Portland. Ou'ainfi le meilleur expedient pour continuer ce secours au Roi, & pour conserver le droit que le peuple avoit de l'accorder par un pur don, c'étoit de passer un Bill d'Octroy pour deux mois seulement dans lequel temps on feroit de nouveaux livres plus avantageux à S. M. & qu'après cela on pafferoit un Acte complet pour toute la vie du Roi.

Sur ce projeton dreffa un Bill, dans le pream. bule duquel, on declaroit " que la Couronne ., n'avoit aueun pouvoir non seulement de le-, ver les droits par tonneau, & du foû: pour , livre fur les marchandifes , fans le confena, tement exprès du Parlement, mais encore . de faire aucune imposition sur quelques

mar .

marchandises que ce soit, & pour quelque , cause que ce fut. Ce qui neantmoins avoit été constamment prattiqué dans les meilleurs temps par les Rois d'Angleterre, étoit autori: é par un jugement solemnel de la Chambre de l'Echiquier, & n'avoit jamais été mis en difficulté dans le Parlement toutes les fois que l'occafion s'en étoit presentée. Le Bill passa dans les deux Chambres sans aucun contredit, comme s'il n'avoit pas merité que l'on y fit reflexion. Et le Roi fouffrit qu'on le depouillat de tout ce qui lui restoit, & du seul fonds fur le credit duquel il pouvoit emprunter de l'argent dans ses besoins, esperant qu'ils augmenteroient considerablement les biens , & les revenus de la Couronne. Car quoi qu'il fut vray que ces Droits n'appartenoient point legitimement au Roi, qu'en vertu d'un Acte de Parlement, neantmoins on regardoit cet Acte comme devant paffer sans question , & comme une formalité qui ne pouvoit pas manquer. Ce qui suffisoit non seulement pour suvenir à la depense de la Maison du Roi, mais lui pouvoit encore fournir au delà de 40 ou 50000. liv. fterl. pour les occasions imprevues.

Les gens de bien qui avoient vu avec dou- on fif leur le tort que ce changement faisoit au Roi, revivre esperoient qu'il seroit pleinement reparé par dans la un Acte d'Octroy pour la vie de S. M. en la Chambre des maniere ordinaire, auffi-tôt que l'on auroit Come fini le procez du Comte de Strafford, qui avoit munes le servi de pretexte pour retarder la passation de complot cet Acte. Mais la proposition en ayant été Roi, & faite comme " étant alors la faison d'y penfer l'Armée Q 2

, pour le devoir de leurs charges, & com-, me une justice qu'ils ne pouvoient refuser au , Roi , aprés toutes les marques d'affection , & de condescendance , qu'il avoit fait paroître pour son Peuple. On objecta ce qu'il y avoit d'odieux dans le complot contre le Parlement, dont on n'avoit pas encore decouvert toutes les circonstances. Que nonobstant tous ces temoignages de la faveur du Roi, ils avoient sujet d'apprehen-, der quelques personnes mal intentionnées , pour le Parlement, qui avoient beaucoup de pouvoir sur l'esprit de Sa M. & qui en-, tretenoient la jalousie entr'elle & le Parlement ; qu'ils avoient découvert un dessein formé non seulement de faire perdre à l'Armée l'affection qu'elle avoit pour le Parle-, ment , en lui faifant croire , qu'il la negligleoit, & qu'il lui preferoit les Ecossois, mais encore de la faire entrer dans Londres . , pour le tenir en grainte. Qu'ils avoient resolu , de se saisir de la Tour, pour tenir la ville en , bride; & d'engager les Officiers de l'Armée , d'Ecosse à se tenir neutres, pendant que les autres executerojent leur entreprise. Que les , Conjurez avoient fait serment de s'opposer à , tout ce qu'on feroit pour ôter aux Evêques leur seance & yoix deliberative dans la Chambre des Pairs, de maintenir la Prero-, gative du Roi, de l'étendre au delà de celle , de ses Predecesseurs;& d'affermir ses revenus " Qu'ils craignoient fort que le Roi n'eut en-" tré dans ce complot, qui auroit été fatal à la . Nation, si on ne l'avoit pas prevenu. Que , les principaux de ceux qui s'y étoient en-

, gagez étoient le plus avant dans la confi-, dence du Roi, & de la Reine. , avoient une preuve certaine qu'on avoit porté un Papier à S. M. qui contenoit plusieurs , discours outrageans contre le Parlement, où , les Officiers demandoient l'exercice des , loix de la guerre ; & offroient leur service , pour deffendre la personne de S.M. com-" me si elle avoit été en quelque danger. ., ce Papier avoit été signé par tous les Offi-,, ciers, & que le Roi après l'avoir lû y avoit , écrit un C. & une R. pour marque de son ,, approbation.

Ces faits importans avancez avec tant de hardiesse, firent une merveilleuse impression sur l'esprit de plusieurs, qui n'eurent pas la fermeté de suspendre leur jugement jusques à ce qu'on en produisit des preuves, & qui crurent que ces circonstances n'auroient jamais été avancées fi folennellement, fi on n'en avoit pas en des temoignages évidents. Ce discours servit à ruiner non seulement tout ce que l'on avoit proposé en faveur de S. M. Mais encore ce que le peuple sollicitoit avec plus d'empressement, à sçavoir le licenciment des deux Armées, & le retour des Ecossois dans leur païs; les deux Chambres ayant resolu pour cet effet de leur faire une gratification de 300000, 100000 liv. sterl. en outre les 25000. liv. par moistant liv. flert, qu'elles seroient sur pied.

Après cela le Roi devoit être bien revenu de donner la confiance extraordinaire qu'il avoit en la fi- aux delité, honneur, & justice des deux Chambres, Et quand la posterité aura repris cette 25000. premiere integrité, cette ancienne vigueur de liv. par

la' mois,

la Nation Angloife, elle ne trouvera rien de plus indigne, ni plus honteux, en tout ce qui s'eft paffé dans ces temps de fedition, & de Rebellion, que d'avoir obligé les Nobles, & les Gentilshommes d'Angleterre qui n'étoient coupables d'aucune trahifon, à recompenser l'invasion d'une Nation étrangere, par tous les établissements qu'elle demandoit dans leur Pais, & par une liberaitté de 300000,

liv. fterl. en outre les autres charges.

Plusieurs se donnoient la liberté contre leur devoir de s'absenter de l'Assemblée, lors qu'il s'agissoit de transporter le bien & l'honneur de leur Patrie, dans un Pais étranger. Quelques uns regardoient comme une bonne acquisition de se liberer de 80000. liv. sterl. par mois, qui étoit la paye des deux Armées, pour une somme de 300000. liv. en une seule fois. Et d'autres se flattoient que le payement d'une somme si exhorbitante, & si deraisonnable, exciteroit le peuple au ressentiment & à la vengeance, & qu'une bonté fi extrava. gante romproit la fraternité des deux Nations. qui deviendroit insuportable au peuple d'Angleterre. Mais ces mouvemens de joye & d'esperance ne durerent pas long temps. Cette fausse Histoire du complot de l'Armée irrita tellement ceux qui avoient consenti à une fomme fi exceffive pour se liberer de la charge des deux Armécs, qu'ils ne furent plus d'avis de les congedier. Et ils se persuaderent si fortement que ce complot étoit veritable, qu'ils ne se donnerent pas la patience d'en attendre les preuves

Après avoir échauffé les uns, & fait trembler blet les autres par le reçit de cette fabuleuse conspiration, à l'avoir appliqué à tous les fajets qui se presentent pendant trois mois. Ils trouverent qu'elle leur avoit été fort utile dans la Chambre des Communes, en établisant leur reputation, à en ternisant l'honneur de S. M. mais qu'elle n'avoit pas produir un effet à la Court el qu'ils le souhaisoient pour leur desseus de parvenir aux premieres Charges, Enfin ils resoluent de mettre au jour toutes les preuves qu'ils pretendoient avoir. Le Ciel par une faveur toute "particuliere leur ayant soue, ni la decouverte entiere de tout le Mystere, par un des principaux Autheurs du complot, C'est ainsi qu'ils s'en expliquoient.

Nous avons déja dit " que fur la proposition " faite à la Chambre par Mr. Pym, d'établir , un Commité pour examiner les preuves, & " d'envoyer un Adresse au Roi pour le supplier de n'accorder aucune passeports à ses Officiers Domeftiques, quelques uns de , ceux qui avoient plus de part en la confian-, ce , s'étoient absentez. Entr'autres Mrs, Piercy & Germain, dont le dernier avoit auffitot paffé en France. Mais Mr. Piercy differant fon voyage pour quelques raisons particulieres, s'étoit caché dans Suffex proche de la maifon de son Frere. Il fut enfin decouvert, les habitans du Pais fe jetterent fur fui , & s'étant tiré de leurs mains avec beaucoup de peine, & après avoir été blessé, on fut encore quelques

On crut dans le public, qu'ayant ensuite trouvé les Ports de Mer fermez, par les Gardes que l'on y avoit mis pour le prendre, &

mois sans entendre parler de lui.

ne pouvant se retirer dans les Pais étrangers, il avoit pris le Parti de retourner à Londres , où il s'étoit mis sous la protection du Comte de Northumberland son frere, jusques à ce que cette affaire fut appaifée. Il écrivit une lettre adressée an Comte de Northumberland, pour charger ses Compagnous autant qu'il le pourroit, & fournir au Committé ce qu'ils appelloient une double preuve. Ils n'eurent pas plûtôt reçû cette lettre par les mains du Comte de Northumberland, qu'ils dirent à la Chambre, " qu'à cette heure ils étoient prêts de fournir leur preuve toute complette. Pour cela ils produifirent le temoignage du Colonel Goring, & la lettre de Mr. Pierci, qui tous deux s'accordoient sur le fait "d'une Af-" femblée dans la Chambre de Mr. Piercy, & " de quelques discours sur ce que le Parlement negligeoit l'Armée du Roi pour fa-" voriser celle des Ecossois : sur le serment " qu'on leur avoit fait prêter de tenir la chose " fecrette, & fur quelques autres particularitez, qui avoient été positivement deniées par ceux d'entr'eux qui étoient Membres de la Chambre des Communes, Mr. Wilmot, Mr. Ashburnbam . & Mr. Pollard . lors qu'ils avoient été examinez fur leur ferment.

On se persuadera difficilement dans les temps à venir, à moins que les effets d'une telle imposture, ne fassent de profondes impressions, que ce temoignage porté dans une Afsemblée qui doit être aussi grave, & aussi judicieuse, dut faire le moindre prejudice au-Roi, ni à aucun des accusez. Ces temoins faisant fi pen de preuve d'un dessein de S. M.

& d'un complot de faire entrer l'Armée dans Londrés pour tenir le Parlement en crainte, qui étoit le principal chef de l'accusation : qu'on en pouvoit conclure au contraire qu'il n'y avoit point du tout de complot : mais seulement un entretien libre entre des personnes. dont la plus grande partie étoient Membres de la Chambre, sur les mauvaises pratiques en general dont on se servoit pour detourner les bonnes intentions du Peuple, & sur les expedients propres pour garantir l'Armée de cette infection publique : ceux qui étoient de cette conference ayant le principal commandement des troupes. Le Colonel Goring fut le seul qui fit cette folle, & extravagante proposition de faire entrer l'Armée dans Londres, & de se faisir de la Tour comme il paroissoit par sa deposition. Ce qui fut desapprouvé, & rejetté par tous les autres. One tout se passa dans une seule assemblée, où ceux qui y assistoient surent si mal satisfaits les uns des autres, qu'ils ne voulurent plus entrer en aucune conference. Que quand on parla au Roi de cette proposition de Goring, il ne voulut pas l'écouter, & souhaitta seulement que l'Armée conservat sa bonne volonté pour son service, autant qu'elle le pourroit faire selon les loix du Païs, qui étoient en danger d'être envahies.

Toute la preuve resultoit donc des inductions triese d'une Requête signée C. R. (car pour la Requête même que nous avons rapportée dans ses propres termes, ils ne la produisoient pas;) du recit specieux & hardi de Mr. Pym, avant la lecture des temoignages; de la meconnoissance de Mrs. Wilmot, Aubburnham,

## 382 HIST: DES GUERRES

& Pollard, dans leur premier examen, à laquelle ils perfistoient; de la fuite de Mrs Germain, Piercy, & de quelques autres ; de la depolition de Goring, de la Lettre de Piercy, & des consequences odieuses & forcées qu'ils en tiroient contre le Roi, & contre la Reine, supposans qu'il y avoit bien d'autres faits importans dont ces temoins ne parloient pas. Tout cela transporta tellement les luges, que tenans pour prouvé, tout ce qui avoit été dit. Ils voterent fur le champ " qu'il y avoit un dessein de faire venir l'Armée pour forcer , le Parlement. Et resolurent d'accuser Mrs. .. Germain & Piercy, de Haute-Trahison. 11s firent mettre les trois Membres de la Chambre des Communes en des prisons differentes, & les declarerent incapables de servir dans la même Chambre, pour avoir un pretexte d'en choisir trois autres qui leur fussent plus propres, ce qu'ils firent auffi-tôt après. Ils firent de grands remerciemens en public au Colonel Goring, " de ce qu'il avoit conservé le Royau-" me , & le Parlement. Ils inspirerent aux peuples le foin de veiller à leur fureté, en leur faifant comprendre le peril où ils avoient été. & s'en attirerent des acclamations publiques pour leur sagesse, & vigilance. Ainsi ce Complot servit à produire la Protestation ; à irriter le Peuple contre le Comte de Strafford : à procurer le Bill pour la continuation du Parlement, qui a été la source de toutes les miscres publiques ; à traverser toutes les ouvertures faites pour les Revenus du Roi, & à diminuer le respect, & la fidelité qui étoient dus à leurs Majeftez; à retenir l'Armée d'Ecoffe dans le Royaume, & empêcher le licenciment de celle du Roi; à irriter les deux Chambres contre les Evêques, comme si le principal désein avoit été de les proteger, un temoin ayant rapporté, " qu'il avoit été dit que le " Clergé leveroit, & payeroit mille Chevaux " pour être employez contre le Parlement; à ruiner la reputation du Comte de Neweasse, qu'on remarquoit avoir du zele pour le service de S. M. comme étant celui qui devoit commander l'Armée; ensin à se mettre en credit parmi le Peuple, comme s'ils avoient été les seuls qui enssent travaiillé à maintenir la Religion, les loix, & la liberté de leur Patrie.

On peut aisement inferer qu'ils avoient fort manvaise opinion de leurs preuves, de ce qu'ils ne firent jamais la moindre procedure contre ceux qu'ils tenoient en leur puiffance, quoi que les accusez eussent presse, pendant plus d'un an, qu'on leur fit leur procez. Ils favoient qu'il falloit des preuves d'une autre exactitude , & d'un autre poids contre ces accusez, & qu'ils ne se contenteroient pas de se justifier, de ce qu'on leur imputoit, mais qu'en se justifiant ils useroient de recrimination contre leurs principaux persecuteurs, qui ne se tireroient pas d'affaire si aisement. Auffi pendant la plus grande chalcur de l'accufation, les prifonniers recevoient des civilitez , des visites ; des Messages, & autres bons offices, des Chefs de cette poursuite.

La premiere demarche du Comte de Norhumberland contre le service du Roi, fiu d'avoir envoyé la Lettre de Mr. Piercy à la Chambre des Communes, dans laquelle lettre

#### 484 HIST: DES GUERRES

on avoit inseré des faits prejudiciables au Roi & à la Reine; où plûtôt de l'avoir fait écrire par son frere. Car le Comte étoit alors plus estimé à la Cour, & parmi le Peuple, qu'aucun autre de sa qualité qui fut dans le Royaume, & ceux qui le connoissoient, n'ignoroient pas que cette grande reputation étoit un effet de la faveur & des bonnes graces de S. M. qui après la mort de son pere, & à l'âge de 30. ans, en avoit pris un foin tout particulier. le le fit d'abord Conseiller-Privé, ensuite Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere ; l'envova commander sa Flotte dans la Mer Mediterranée en qualité d'Amiral, le fit enfin Grand Amiral d'Angleterre ; & dans le temps dont nous parlons, lui donnoit tous les temoignages possibles d'affection, & de bienveillance. l'ai oui dire au Roi lui-même, " qu'il le " courtisoit comme sa Maîtresse, & qu'il , conversoit avec lui, comme avec son ami, fans la moindre interruption des fes faveurs. Desorte que plusieurs le voyant acheter une occasion de deservir le Roi, au prix de sou propre credit; & de l'honneur de son frere erurent qu'il le faisoit par un remors de conscience, & qu'on n'étoit pas si mechant à la Cour, qu'on se le persuadoit.

La verité est que Mr. Piercy son firere acculé de Haute-Trahison, ayant été blessé à Suffex, s'étoit venu resugier en la Maisson du Comte de Northumberland, comme en un lieu de sureté. Le Comte se trouva sort embarrassé pour trouver les moyens de lui saire passer la Mer, aprés que sa blessure sur guerie. Il en consera avec un de ses amis particuliers, qui

## Civil: D'Angleterre. 48

étoit en credit , & sur la fidelité duquel il avoit une entiere confiance. Et cet amiporta Mr. Pym, qui étoit plus fin que tous les deux ensemble à consentir, que Mr. Piercy passat en France, comme le souhaittoit le Connte de Northumberland , mais à condition "que le , Comte tireroit une lettre de son frere qui ; pût servir au Parti pour la preuve du Comji, plot , après qu'il se sterie fut extorquée ; ce qui excita depuis une querelle entre les deux freres.

Après l'Acte pour la continuation du Parlement, les Communes se donnerent la liberté de vouloir étendre leurs privileges, plus qu'ils n'avoient ofé faire & de meprifer la concurrence des Pairs ; quoi que cet Acte n'ajoûtât rien à leur Jurisdiction. La sagesse des precedens Parlemens se faisoit une affaire de conserver cette lurisdiction sans être limitée ni definie, étant beaucoup plus convenable à la grandeur d'une Cour Souveraine d'avoir une Jurifdiction illimitée. Mais se voyans delivrez par cet Acte de la crainte qui les retenoit dans les bornes de la moderation, c'est à dire ne pouvans plus être diffous, que de leur propre consentement, ils commencerent à appeller tel pouvoir qu'il leur plaisoit de s'attribuer, une branche de leurs privileges; & toute opposition ou contestation contre ce pouvoir, une supture de Privileges ; lesquels privileges tous étoient obligez de maintenir par la derniere protestation. Desorte qu'ils se rendoient euxmêmes les Juges de leurs propres privileges. a get a construction of

Sur :

201 . 3

# 386 HIST: DES GUERRES

Sur ce pieds-là ils traittoient de Delinquants ceux qu'il leur plaisoit. Ils recevoient des plaintes sur toutes sortes de sujets. Ils faifoient mettre en prison telles personnes qu'ils trouvoient à propos, ce qu'ils n'avoient fait, ni ofé faire avant ce Parlement. Et comme fi leurs Privileges avoient englouti, ceux des Pairs, & du Roi même, fur le refus de quelques Seigneurs de souscrire la Protestation comme nous l'avons remarqué ci-devant, ils voterent, " que la Protestation qu'ils avoient " faite devoit être souscrite par tous ceux qui " étoient affectionnez pour la Religion, & , pour l'Eglife, & que ceux qui refuseroient de le faire, étoient incapables de posseder , aucune Charge dans l'Eglise, ni dans l'Etat. Ils ordonnerent " que le vote seroit imprimé, & que les Chevaliers & Bourgeois envoyeroient des Copies dans les lieux où , ils avoient été élûs. Ce qui étoit une rupture de Privilege la plus formelle, l'affront le plus infigne fait aux Seigneurs, & au Roi, & le plus destructif des Parlemens, dont on cût jamais vû d'exemple. Cependant quand les Seigneurs firent paroître du ressentiment de cette injure contre leur qualité des Pairs, & contre la liberté des Sujets, quand ils en demanderent la reparation avec chaleur, on trouva les moyens d'engager le Roi à employer sa mediation auprès des Seigneurs, qui enfin passerent par dessus cette indignité. & violation publique, fans y infifter plus longtemps.

Les deux Armées continuoient à causer une prodigieuse depense; on commençoit à dire

# Civil: D'Angleterre. 387

tout bas, que celle d'Ecosse ne se retireroit pas, " que l'on n'eût passé le Bill pour la fuppression de l'Episcopat. Sur ce bruit le Roi leur envoya dire au commencement de Juillet, " qu'il souhaittoit que l'on fit toute la diligence possible pour congedier les deux , Armées. Que pour cet effet il avoit def-" sein d'y envoyer promptement le Comte de .. Holland qu'il avoit fait General de fon Ar-.. mée : le Comte de Northumberland avant remis sa commission à cause de sa mauvaise fanté, & pour d'autres raisons particulieres. " Que S. M. même suivant sa premiere re-, folution, & la promesse qu'il avoit faite à , fes Sujets d'Ecoffe vouloit vifiter le pais de , fa naissance, pour y mieux établir la Paix. " Qu'il partiroit 14. ou 15. jours après. " Qu'ainsi il attendoit que dans cet interval-, le ils preparaffent , & finiffent tous les . Actes , qu'ils voudroient faire approuver , par S. M. pour le bien du Royaume, s'ils avoient encore quelque chose à lui deman-, der. Nonobstant ce Message, ils employerent plus que ce temps-là fur le Bill pour la Suppression des Evêques, Doyens, & Chapitres , fans finir le Traité de Paix entre les deux Nations, ni donner ordre au licenciment des Armées.

On fut furpris, & ce fut affurement un grand malheur pour le Roi, de ce qu'il ne choifit pas alors le Comte d'Effex pour General de son Armée, plûtôt que le Comte de Holland, quoi qu'il ne s'agît que de congedier les trouves. Outre que ce choix, auroit été beaucup plus agreable au Peuple, & aux Soldats;

le Roi lui avoit déja donné des marques fi sensibles de sa confiance, jusqu'à le faire grand Chambellan, qu'en bonne politique, il devoit y ajouter de nouvelles faveurs, pour en faire entierement sa Creature. Cette entreprise auroit reussi; si elle avoit été menagée avec adresse Le Comte avoit beaucoup d'ambition, & d'orgueil, mais il étoit reconnoissant, & en matiere de confiance il ne cedoit à personne en droiture, en fidelité, & en bonne foi. Il étoit alors près qu'Ennemi declaré de la Nation Ecossois, & il auroit observé fort ponctuellement tout ce qui auroit pu contribuer à l'honneur de son Maître, & au bien de sa Patrie. En un mot comme il étoit pour ainsi dire l'Idole du Peuple, il n'auroit pu être gagné ni par l'esperance, ni par la crainte de ce que le Parlement lui auroit pu faire.

Au lieu qu'en faisant le Comte de Holland General de l'Armée, sa Majesté desobligeoit le Comte d'Effex, qui s'y attendoit, & auquel S. M. en avoit fait quelque ouverture auparavant. Cela lui donna du foupcon que le Roi se defioit de lui; & que sa charge de Chambellan lui avoit été conferée dans la penfée qu'il n'y avoit que lui capable derefister à la jalousie, & au ressentiment du Comte de Pembroke, plûtôt que par aucune confideration de son merite, & de ses services. D'ailleurs le Comte de Holland auquel le Roi donnoit cet emploi, l'avoit trompé, & lui avoit donné souvent des sujets de chagrin. Il n'avoit point d'autre credit, & d'autre reputation entre ceux du Parti, que d'un homme qui dependoit d'eux, & qui leur étoit devoûé, à cause

cause du mauvais usage qu'il avoit fait de ce grand & formidable office de Chef de la Justice ambulante, à la faveur duquel il avoit opprimé plusieurs Comtez d'Angleterre, & les principaux habitans de ces mêmes Comtez. & pour d'autres raisons qui le retenoient dans la crainte. Ils savoient bien qu'il n'osoit rien faire qui leur deplut , & qu'il acheteroit leur protection, & leur estime à quelque prix que ce fût, ce qui ne manqua pas d'arriver. Car peu de jours après que le Roi eut visité son Armée en passant pour aller en Ecosse, le Comte écrivit une lettre, qui fut communiquée aux deux Chambres, par laquelle il donnoit avis en termes couverts & mysterieux, " qu'il se for-, moit quelque nouveau dessein de corrompre "l'Armée. Dont pourtant il n'y eut jamais la moindre apparence. Mais cela nelaissoit pas de servir à reveiller les premiers soupçons, & à disposer les Esprits contre tout ce qui pourroit être proposé en faveur de S.M. pendant son absence.

On croyoit qu'ils ne perdroient aucun temps à renvoyer l'Armée d'Ecosse, & à congedier l'autre, pour decharger la Nation d'une si prodigieuse depense. Ils avoient deta resolu d'assister leurs Freres Ecoson d'une somme de 300000. liv. sterl. pour les bons services qu'ils avoient rendus, & ils avoient dresse un Acte pour lever cette somme. Mais ils n'avoient

pas envie de s'en separer si-tôt.

Les Commissaires qui traittoient avec les Ecossos étoient convenus, que le Roi seroit, en son Parlement à Edimbourg, un certain, jour du mois de Juillet, pour passer l'Acte de l'acte de

" de pacification entre les deux Royaumes & . les autres Actes qui lui seroient presentez , par le même Parlement. S. M. fe disposoit à partir pour y être dans ce temps là. Ils resolurent de part & d'autre " qu'une Armée , fortiroit du Royaume, & que l'autre feroit " licentiée avant que le Roi fût arrivé dans le Nord d'Angleterre. Ils nese fioient plus en l'Armée d'Angleserre, d'une autre côté la jaloufie s'étoit mêlée parmi les Ecossois dans leur Armée, & entre leurs principanx Conseillers. Cependant malgré tous les motifs puissans qui devoient les y engager, au lieu de congedier les Troupes, ils se plaignirent hantement de la Cour, pretendans "qu'ils y avoit des Confeillers mal intentionnez aupres de la " personne du Roi, qui s'oppsoient à toutes , les graces qui avoient accoutumé de decon-" ler de la bontede S. M. fur fon Peuple . & , lui donnoient de mauvaifes imprefiions da

, Parlement, & de fes procedures.

Leur deffein étoit d'ôter au Roy le Duc de Richemont. Il possedoit le Titre de Gardien des Cinq-ports, dont ils le vouloient depouiller pour en revetir le Comte de Warwick. Il étoit prefque le seul homme de Qualité, & de consideration auprès du Roi, qui ne feur faifoit pas la Cour, il n'avoit pas la moindre soumission pour eux au contraire il les traversoit hardiment en tout ce qui regardoit le service du Roi, avec toute la force, & la vigueur de son esprit. Ils ne pouvoient l'accuser d'aucun Crime, & ils vouloient feulement le deshonorer, & le rendre odieux par leurs votes, esperant qu'il se racheteroit par la demiffion volontaire de son office.

Un jour qu'ils étoient dans la chaleur de cette contestation, & avoient une occasion de le nommer directement, ce qu'ils n'avoient pas voulu faire jusques alors, Mr. Hyde se leva, & dit " qu'il croyoit qu'effectivement il y avoit en encore quelques mauvais Conseillers auprès , du Roi , qui faisoient beaucoup de mal. Qu'il feroit bien plus à propos de les nommer, que d'amuser si souvent la Chambre , par des discours generaux à leur sujet. Qu'il " falloit marquer un jour certain, où après avoir murement reflechi fur ceux qui étoient , notoirement la causedes malheurs publics. on pourroit les nommer. Qu'à son égard, , fi l'on marquoit un jour pour celà, il feroit , tout prêt d'en nommer un qu'on devoit rai-, fonnablement croire être un mauvais Confeiller, par le cours de sa vie, & par les autres caracteres que l'on y decouvriroit.

"Ils craignoient si fort qu'il n'eût dessein de nommer le Marquis d'Hamilton, qui leur étoit extremement cher pour les raisons que nous avons dites cy devant, qu'encore qu'ils ne cefassent point de persecuter le Ducjusques à ce qu'il eût abandonné les Cinq Ports au Comte de Warwiek, ils ne pressert plus la decouverte des mauvais Conseillers. On importunoit tous les jours les Amis de Mr. Hyde, pour le solliciter "à ne point nuire au Marquis d'Hamilton. Le Roi sut engagé à lui envoyer dired n'en rien faire, tant cette Nation étoit industrieuse à conserver, & à detruire ceux qu'elle croyoit propres, ou contraires à ses desseins.

Lors qu'on s'attendoit qu'il ne seroit parlé dans

dans la Chambre que de hâter le traitté de Paix par les Commissaires de part & d'autre, ce qui auroit på être fait en deux jours; ils remirent sur le tapis " le Bill pour l'extirpation de " l'Episcopat ; qui y avoit été apporté long , temps auparavant par le Chevalier Edouard , Deering. Ils en firent la lecture pour la feconde fois, & resolurent "qu'il seroit mis en " un Committé de toute la Chambre, & que , l'on y travailleroit le tendemain matin. y eut une longue contestation le jour suivant pour savoir qui occuperoit la chaise de l'Orateur pendant que la Chambre seroit en committé. Plusieurs de ceux qui étoient pour le Bill étoient d'avis "d'y mettre Mr. Hyde, afin " qu'il n'empêchât point l'expedition du Bill , par de longs & inutiles discours. Ceux qui , étoient contre, crioient tout haut " qu'il y , falloit mettre Mr. Crew. Mais enfin Mr. Hyde eut ordre de s' mettre. Les ennemis du Bill, étoient partagez, les autres se persuadans que Mr. Hyde nuiroit plus en cette place. que s'il étoit en pleine liberté. Ils ne fe trompoient pas en ce là.

La premiere seance du Committé dura sept heures entieres; & il y sut arrêté "que chaque jour, aussi-tôt que la Chambre recommenceroit, le President de la Commission
y stroit son rapport de tous les votes de ce
jour là que la Chambre determineroit
avant qu'elle se separât. Ce qui étoit sans
exemple, & de persilleuse consequence pour
une affaire si grave, & si importante. Car 1.
c'étoit prevenir le jugement de la Chambre,
qui en confirmant les votes de chaque jour se

seroit privée de rien changer, ni corriger au Bill entier, lors qu'il lui seroit apporté pour le passer. Il. Il restoit si peu de jour pour la Chambre après le Committé finy, qu'elle ne pouvoit s'assembler que fort rarement . l'Orateur ne cedant sa place au Precident de la Commission qu'à 9 heures du matin, & ne la reprenant qu'à 4. heures après midy. D'ailleurs ceux qui fouhaittoient la passation du Bill. demeuroient toujours dans la Chambre pour attendre la fin du Committé, mais ceux qui étoient d'un sentiment contraire se fatiguoient d'attendre, quittoient la Chambre pour le dîner & s'alloient divertir le reste du jour. Ce qui faisoit dire au Lord Falkland" que ceux qui , haissoient les Evêques, les haissoient plus que le Diable: Et que ceux qui les aimoient. ne les aimoient pastant que le dîner.

Cependant Monfieur Hyde arrêtoit leur trop grande precipitation par sa maniere de raporter à la Chambre les votes de chaque jour. Avant que la Chambre pût mettre en question si les votes seroient confirmez, il affectoit de s'étendre fur chacun en particulier, ce qui emportoit beaucoup de temps ; & quand il les vovoit échauffez dans la dispute, il rapportoit deux ou trois votes contraires les uns aux autres, & les jettoit dans un embarras dont il ne pouvoient se tirer. Vingt jours se passerent dans cette confusion sans rien conclure. Et le Roi étant resolu de partir pour l'Ecosse, ils furent forcez de discontinuer leurs poursuittes pour la passation du Bill. Le Chevalier Haste se Bill rig ayant declaré dans la Chambre," qu'il ne mettroit jamais un ennemi en la place de l'Orateur.

», rateur. Quoy qu'il en foit ils n'eurent point le courage de reprendre ce Billjusques après le commencement de la guerre dans le Royaume.

Deux ou trois jours avant que le Roi dût partir pour l'Ecoffe, suivant la declaration qu'il en avoit faite, la Chambre des Communes crût qu'il étoit temps de laisser les disputes fur les matieres Ecclesiastiques, dont les difficultez croissoient de jour en jour, & de penser tout de bon à achever l'Acte de pacification, & à licentier les troupes. Deux choses qu'il falloit faire avant le depart du Roi-Mais il s'y éleva tout d'un coup une dispute touchant le voyage du Roi; quoi qu'on en fût informéé il y avoit long temps, & que le Roi l'eur promis folennellement aux Commissaires d'Ecoffe, où l'on avoit fait des preparatifs pour le recevoir, & où le Parlement étoit convoqué dans cette vue. On en parla com. me s'il y avoit eu du peril pour S. M. mais le veritable pretexte étoit " que si le Roi se , trouvoit une fois à la tête de son Armée, ,, il pourroit entrer dans de nouveaux desseins , au lieu de consentir qu'elle fut licentiée. Enfin il fut resolu, que les Seigneurs seroient , priez de se joindre avec eux dans une Adres-, se au Roi, pour le supplier de differer son voyage en Ecoffe, jusques à ce que l'Acte de , pacification fut entierement conclu . les Armées licentiées, & que l'on eut passé les , autres Actes que l'on avoit preparez, & , qui étoient necessaires pour le bien du Ro-,, yaume, fans limiter aucun temps dans lequel tout cela devoit être prêt. Quoique cette Requeste fût tout à fait deraisonnable, les deux

denx Chambres ne laisserent pas d'y consentir. On fit une Adresse au Roi pour ceteffet, & S. M. repondit " qu'il étoit faché que les , deux Chambres ayant été averties depuis fi long temps de ses intentions sur son voyage. n elles eussent negligé à preparer tout ce qui , devoit être depêché avant lon depart. Qu'en-, core que sa presence en Ecosse dans le temps qu'on l'y attendoit fut retardée, & que ce , changement put lui être prejudiciable, ce-, pendant il vouloit bien pour les satisfaire, differer encore de quatorze jours, dans le-, quel temps elles pouvoient preparer tout ce , qui étoit important. Mais que les 14. jours paffez, il ne lui étoit pas possible de plus , retarder fon voyage.

Quand ils eurent gagné ce temps, ils ne se presserent pas beaucoup pour le licenciement des troupes, quoi que le Comte de Holland fût à l'Armée, ni pour l'Acte de pacification. ... Ils recommencerent à parler de leurs fra-, yeurs, & de leurs soupçons sur la paix du "Royaume; fur une invasion de quelque Nation étrangere, & fur un soulevement des Papiftes en Angleterre. Ils pretendoient , qu'il n'avoit pas été suffisamment pourvû à , tous ces inconvenients par les loix, & par

, la constitution du Royaume. Un jour le Le Che-Chevalier Arthur Haflerig , dont le Parti valier se servoit ordinairement pour sonder le Hasse. gué, apporta un Bill " pour l'établisse- rig ment de la Milice du Royaume, tant fur presente , Mer, que sur terre, sous telles personnes pour n qu'on trouveroit à propos de nommer ; établir la avec les mêmes pouvoirs, & la même jurif. Milice.

diction qui ont été depuis accordez au Comte d'Essex, où au Chevalier Thomas Fairfax par terre, & au Comte de Warwick par Mer. Les noms étoient en blanc pour les remplir quand le Bill seroit passé. Mais l'on ne doutoit pas de la confidence avec le Comte d'Essex pour commander sur terre, & avec le Comte de Northumberland pour commander fur Mer, quoique l'affection que l'on avoit pour le Comte de Warwick eut balancé, si les choses en étoient venues jusqu'à ce point là.

La seule lecture du tître de ce Bill offença tellement toute la Chambre, qu'elle sembloit

portée à ne pas souffrir la lecture du Bill. mê. me, comme étant une matiere de sedition. Mais Mr. de S. Jean Solliciteur General du Le Sol-Roi se leva pour dire "qu'il étoit hors de sai-

liciteut General S. lean appuye le Bill.

, fon de s'emporter, & de desaprouver ce Bill, , avant qu'on en eut fait la lecture. Que " c'étoit le plus grand privilege de chaque , Membre, de pouvoir proposer une loy, & , de folliciter tout ce qu'il croyoit en sa , conscience être avantageux au Royaume, " ou à la Comté pour laquelle il étoit du servi-" ce de la Chambre. Que pour la matiere à , laquelle le tître du Bill se rapportoit, il , croyoit qu'il étoit necessaire d'y apporter " quelque ordre. Qu'il étoit très vray que la , loy n'avoit revêtu qui que ce soit non pas même le Roi du commandement for la Mi-", lice, quoi qu'il pût être necessaire pour la " fureté du Royaume. Que depuis peu ils , avoient ruiné & condamné par leurs Votes , le pouvoir des Lieutenans, & de leurs De-, putez, qui avoit été long-temps exercé fur le

" Peu-

, Peuple, qu'aprés cette resolution il falloit ne-, cessairement mettre en leur place des person-, nes capables de prevenir les troubles du de-, dans, & les invasions du dehors. Que partant "il étoit à propos d'entendre la lecture du "Bill. Et que fi on proposoitaprès cela quel-, que expedient qui fut avantageux, on le suin vroit. Qu'il n'étoit pas encore tems de nom-"mer les personnes jusqu'àce qu'on eut établi "le pouvoir, & la Jurisdiction; & qu'alors si ce pouvoir fembloit trop grand pour un Su-, jet , on l'attribueroit à la Couronne.

Sur ce discours fait par un Officier du Con- Le Bia feil du Roi, le Bill fut to, mais il fut defa- eft id prouvé par toute la Chambre, & il n'en fut une fois, & non

plus parle que long-tems après.

Cependant le jour destiné pour le depart du Roi étoit fort proche, & la Chambre n'avoit rien fait, ou très peu de chose pour le public, depuis qu'elle avoit obtenu de S. M. de differer son voyage. Un Samedy après midy, le Roi devant partir le Lundy, ils retomberent dans une violente dispute au sujet de ce voyage. crurent qu'il étoit d'une figrande importance de l'empêcher, qu'ils resolurent, & firent aussi resoudre la Chambre des Pairs, de s'assembler le lendemain, jour de Dimanche, dont à peine on pourroit trouver un exemple depuis la premiere institution des Parlemens. Et afin d'excuser cette irregularité, ils declarerent que le peuple n'en devoit pas tirer une consequence. qui les autorisat à profaner le jour du Sabbath.

Quand ils virent que le Roi étoit ferme dans sa resolution & que par tout ce qu'ils purent sui representer, ils n'avoient pû gagner autre chose,

Tome L. finon smon qu'au lieu qu'il devoit partir le Lundy après midi, il ne partiroit que le Mardy au Matin, ils lui proposerent "de laisser une Commisfion à quelques personnes pour consentir les , Actes qui feroient paffez dans les deux Chambresen son absence. Et un Gardien du Ro-, yaume pour gouverner julqu'à son retour. Avec pluficurs autres extravagances qu'ils n'entendoient pas eux mêmes. Mais avant compris qu'une Commission ne pourroit pas être accordée legitimement pour consentir des actes qui auroient été passez dans les deux Chambres depuis la date de la Commission; & que la Personne,& le Pouvoir d'un Gardien du Royaume, ne feroient pas aisement soufferts, ils se contente. rent d'une Commission de Lieutenant General pour le Comte d'Effen; que le Roi accorda, & après avoir confirmé l'Acte de pacification entre les deux Royaumes, qui fut fait dans les deux Chambres avec aurant de precipitation que s'il n'avoit été question que d'une simple formalité, il partit de Londres pour l'Ecoffe au milieu du mois d'Août, & laissa les deux Chambres feantes à Westminster. Ceux du Party même étoient divisez sur ce voyage, pendant que les uns infiltoient avec un extreme passion, à le vouloir empêcher, les autres di-foient " que le Roiy étoit engagé d'honneur , & qu'il ne pouvoit pas s'en departir. Les Commissaires d'Erosse, que l'on appelloit souvent à ces contestations, en parloient comme d'une bienfeance, d'une esperance de voyage, sans necessité de le faire en un temps plutôt qu'en un autre. Et les Spectateurs ne compre-

moient pas pourquoy le Roi marquoit une re-

L'Acte de paoification fait & confirmé.

Le Roi part pour l'Esoffe. folution a ferme d'aller en Ecoffe, où il ne devoit pas esperer que l'on eût beaucoup de refpect pour la personne, pouvant mieux y faire les affaires de loin que de prés, de sa presence étant beaucoup plus necessaire en Angleterre.

Mais l'impatience qu'avoit le Roi devoir les deux Armées licentiées & le Royaume delivré de l'invasion des Ecossois, & l'envie de se delasser de toutes les vexations qu'il avoit souffertes journellement tantôt par les deux-Chambres ensemble, tantôt par une d'elles, & tantot par quelques Membres del'une ou del'autre; l'avoient engagé mal à propos dans cette expedition, fans en pefer affer les confequences. Et l'opposition que l'on y formoit étoit en partie, pour avoir une pretexte de nepas hâter le Bill de Pacification, qu'ils avoient retardé tout exprès, jusques à ce qu'ils se trouvassent tellement reserrez par le temps, que tout ce qui seroit objecté contre les conditions du traitté parût un dessein d'empêcher le licentiement des Armées, & deforcer le Roi à differer fon voyage, prevoyant qu'il y auroit pluficurs articles, qui ne passeroient jamais si l'on avoit le temps d'y reflechir. Mais ils esperoient fur tout que S. M. plutot que de differer fon voyage auquel il étoit resolu, consentiroit à donner tel pouvoir qu'ils souhaitteroient à ceux qu'ils voudroient lui nommer, pour commander en son absence. D'ailleurs il y avoit alors quelque soupcon contre les Ecossois. & quelque jalousie entre les Commissaires d'Ecoffe,comme plusieurs le remarquerent, à cause des grandes foumissions faites au Roi par le Comte de Rothes, le plus puissant de cette Nation, &

quelques marques que le Roi lui donnoit de la faveur. Ce qui faisoit fort souhaitter que ce vovage füt renvové à une autre fois, dans la crainte qu'il n'y arrivat quelques desordres.

A la verité le Roi étoit fort content des promesses que le Comte lui avoit faites, & il esperoit avoir trouvé un puissant Parti en Ecosse par le credit de ce Seigneur: mais étant tombé malade dans le temps que le Roi partit de Londres, il

mourut quelques femaines après.

Il ne faut pas obmettre ici le licentiement d'une autre Armée à peu prés dans ce tems-là, dont des circonftances sont remarquables, & qui causa beaucoup de desordre dans la suitte. Le Roi crut n'avoir que faire d'une nouvelle Armée en Irlande, qui n'avoit été levée que pour faire une diversion en Ecoffe, il savoit que dans la Chambre · des Communes on avoit parlé malicieusement de cette Armée, il avoit doja recu quelques Adresses pour ce sujet par l'avis du Committé pour l'Irlande. Il fit savoir ses intentions aux Lords de Juffice d'Irlande, & au Comte d'Ormond Lieutenant General de cette Armée.Permettant"aux Officiers d'aller servir tel autre Prince en Paix avec l'Angleterre qu'ilstrouven roient à propos avec les troupes qui voudroient bien les fuivre. Peu de temps après. fix les pressantes sollicitations de Don Alunso de Cardenas Ambassadeur d'Espagne , Sa Majesté consentit que 4000. hommes de cette Armée passassent en Flandres au service du Roi d'Espagne: Et permît aussi à une partie des memes Troupes d'aller servir en France. fi-tôt que la Chambre des Communes eut connoissance de ces ordres, elle vint à la traverle

verse avec sa hardiesse, & sa chalcur ordinaires, pour supplier S. M. de revoquer cette permission, & par des raissons soibles & impertinentes elle obtint de S. M. une dessend detransporter aucunes troupes hors le Royaumea as service de quelque Prince que ce sit.

Plusieurs crurent que cette grande activité pour une affaire qui ne les regardoit pas, étoit un effet des sollicitations de l'Ambassadeur de France, qui avoit beaucoup de familiarité avec ceux de la Faction & fomentoit la division de tout son pouvoir. Quelques uns difoient hautement comme en ayant une certaine connoissance que Mr. Pymavoit reçu 5000. liv. sterl. du Ministre de France pour empêches qu'on n'envoyat ce secours en Espagne. D'autres crurent qu'elle provenoit de l'Esprit d'orqueil qui animoit ce Party, pour avilir l'honneur, & la reputation du Roi, & pour faire voir au Roi d'Espagne, & aux autres Princes le pouvoir qu'ils avoient de traverser les desfeins de S. M. dans les Actes de Souveraineté. Quoyque ces raisons puissent y avoir contribué, je croi pourtant que la principale étoit la follicitation du Committé d'Irlande dont les avis étoient aveuglement suivis en tout ce qui concernoit leur Nation, & qui fans doute avoient en vue la Rebellion qui éclatta peu de temps aprés: & à laquelle ils n'auroient pas pa retifir si on avoit tiré ces troupes d'Irlande en execution des ordres du Roi. Mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler.

Aussi têt que le Roi sut parti pour l'Ecosse, on depêcha les ordres, & tout ce qui étoit necessaire pour licentier les troupes, & il sut re-

folu de deputer un Committé des deux Chambres pour accompagner S. M. en Ecoffe, c'est à dire pour être autant d'Espions de sa conduitte. Le pretexte apparent étoit pour être present lors que l'Acte de pacification feront " passé dans ce Parlement là, & pour entre-. tenir la bonne correspondance , qui étoit n commencée entre les deux Nations. Mais en effet afin de prendre des mefures pour l'année suivante, & pour se preparer une matiese de faire des loix nouvelles en Angleterre, fur

ce qui seroit consenti pour l'Ecosse.

On deputa deux Pairs, & quatre Membres de la Chambre des Communes. Mais des deux Pairs le Lord Howardd'Eferik, se chargeade la Commission pour l'un & pour l'autre. Et ces Deputez se servirent de l'occasion pour cofpirer un pen, & visiter leurs Contrées auxquetles ils avoient rendu de fi bons fervices. Sur la fin du mois d'Aout les deux Chambres s'ajournerent pour la my-Octobre suivant, dans lequel temps ils presumoient que le Roi seroit de retour d'Ecoffe. Mais ce ne fut qu'après avoir établi un Committé qui devoit s'affembler pendant cet intervalle, pour les depêches, & les affaires importantes qui se presenteroient. Ce qui ne s'étoit jamais pratiqué. Pendant une fession de neuf mois sans discontinuation, qui est la plus longue dont on eut jamais vû d'exemple dans les precedens Parlemons, ils obtinrent le Consentement du Roi pour les loix importantes qui suivent ; outre les Actes extraordinaires de Sang, & de ment de Puissance.

ses pallez depuis le

ce Parle. Un Bill pour rendre les Parlemens triennaux :

naux : qui ne passa pas sans beaucoup de con- vn Alle testation. Il y avoit des clauses, dans le cas pour les où le Roi negligeroit d'envoyer les lettres mens circulaires, qui derogeoient à sa Prerogative; Triens & qui lâchoient trop la bride au penple. Ne mus, antmoins ou trouva que les longnes intermiffions avoient toujours été funefles au Royaume. & qu'on ne pouvoit les attribuer qu'à l'inobfervation des lois. Ces clauses n'étoient done pas fans quelque apparence de raison, puifque la Couronne n'en pouvoit fouffrir, que par fa propre faute. Enfin ce Bill paffa dans les deux Chambres; & dés le lendemain il fine approuvé par S. M. qui n'étoit pas fachée que ces Affemblées fuffent frequentes, comme une fois en trois ans : dans la penfée qu'elles scroient plus utiles que prejudiciables à son fervice & qu'en donnant son consentement à cet Acte, le Parlement procederoit avec plus de moderation.

Un Acte pour supprimer la Cour de haute ve Acte Commission, établie par un statut de la pre-pour miere année du Regne d'Elizabeth: Au lieu mer la d'une Jurisdiction beaucoup plus étendre, qui Cour de étoit exercée sous l'autorité des Papes, & qui Haute alors étoit abolie. Tant qu'on s'y étoit contenu dans les bornes de fon institution, c'étoit un moyen excellent pour maintenir la paix, & la dignité de l'Eglise: quoy qu'an commencement elle attirât les murmures du Party non-

conformifie dans le Royaume.

Mais il fant convenir que dans la suitte quelques Eveques trop puissans à la Cour pousserent l'etendue de cette Jurisdiction Ecclesiaftique beaucoup au de là de ses limites, ils se R4 méloient

méloient de ce qui n'étoit point de leur competence, & jugeoient des affaires purement temporelles. Ils meprisoient la loi Commune, & ceux qui en faisoient protession. Les prohibitions des Cours Civiles étoient negligées, les Juges repris pour les avoir accordées, & les Avocats pour les avoir obtennes suivant le devoir de leurs Charges. De forte que tous ceux de cette profession étoient devenus Ennemis du Clergé, ou du moins très mal intentionnez pour lui.

Alors d'une Cour Ecclesiastique qu'elle étoit, pour la reformation des mœurs, elle devint une Cour de profit, elle s'attribua le pouvoir de condamner en Amende ceux qui étoient coupables des fautes de sa Competence, & ces amendes augmenterent beaucoup lors que le Roi eut donné tout ce qui en proviendroit pour la reputation de l'Eglisede S. Paul & quoy que ce foit un ouvrage digne de la pieté de ceux qui contribuent à son avancement, il ne fert en cet egard qu'à rendre le grief

plus vifible, & plus éclattant.

Cette Cour ayant acquis peu d'amis & beaucoup d'ennemis, la proposition qui fût faite de la supprimer, sut écoutée avec applaudissement. Mais ceux du Parti qui drefferent le Bill, ne se contenterent pas d'y inserer la suppression de la Cour de Haute Commission, ils y ajouterent des Clauses qui ruinoient absolument la Iurisdiction Ecclesiaftique. Et sous pretexte de reformer les Abus par le serment d'office, & l'excommunication, ils detruisoient le droit de coertion de ces Cours, ce qu'on ne s'étoit nullement proposé. Cependant

dant dans cette precipitation, le Bill paffadans les deux Chambres, & on n'attendoit plus que le consentement du Roi. Mais S.M.voyant que le Corps du Bill avoit plus d'extention que le titre, & qu'au lieu de reformation, on ouvroit la porte à la licence, & aux crimes les plus scandaleux, it ne voulut pas y donner fon approbation, que les deux Chambres n'eussent vu quel remede on y pourroit apporter.

Auffi tot le feu s'alluma contre les Eveques, on leur imputa d'être la seule cause qu'on ne pouvoit pas venir à aucune reformation, on alla jusques à dire , " que puis qu'ils s'oppo-" soient à toute limitation de leur pouvoir. il falloit couper la racine avec les branches. Quelques Eveques même, & ceux qui fe vantoient de proteger l'Eglise persuaderent au Roi"de donner son approbation au Bill pour , fauver tous les Eveques en general. Le Party en conçut de grandes esperances, & ne douta presque plus qu'en orant par ce Bill toute Jurifdiction aux Eveques comme il les avet privez de toute dignité dans l'Etar en les excluant de la Chambre des Pairs, ils n'auroient pas beaucoup de peine desormais à bannir du Royaume leurs titres, & leurs noms, & de s'emparer de leurs Revenus, qui étoit le seul moyen selon eux, de rendre la reformation parfaite & accomplie.

Un Bill pour fupprimer la Cour de la Cham-bre Etoillée; dont le fuccez fut tel. Cette pour Cour s'étoit rendue formidable, il y avoit peu suppris de personnes de qualité qui n'eussent été oppri- mer la mées par la rigueur de ses Censures, & de les Cham-

jugemens, ou qui ne tremblaffent de paffer par les mêmes épreuves. Elle n'étoit établie one pour punir les dereglemens, les parjures, & tout ce qui tendoit à la revolte, & à la fedition. Et elle avoit étendu la competence à faire executer les Proclamations, & les ordres de l'Etat : à proteger & deffendre les Commissions illegales . & les concessions d'Impors , & personne ne pouvoit se flatter d'être à couvert de cette rigoureuse inquisition Pour regler & limiter les procedures de cette Cour. on porta un Bill à la Chambredes Communes, où il fut l'à deux fois & renvoyé su Committé fuivant la coûtume. Le Committé l'ayant rapporté, & les changemens qu'il y avoit faits ayant été lus , quelques uns representesent, " que les remedes que ce Bill apporto-, roit, n'étoient pas proportionnez au mal. Que les usurpations de cette Cour, n'étoient pas moins dans la forme de leurs procedu-, res, que dans la matiere fur laquelle ils pro-. cedoient. Que leur methode n'étoit pas moins corrompne dans les cas de la compe-, tence, qu'elle l'étoit dans l'exect de fa lu-, rifdiction , en s'attribuant la connoiffance des affaires, qui n'étoient point en la puillan-, ce. Qu'ainfile remede le plus propre & le , plus naturel, étoit d'abolir entierement oette Cour, qu'on ne pouvoit regler qu'a-, vec de tres grandes difficulter. Et d'eriger " en fa place une autre Jurifdiction, qui pourroit êrre utile au public. Sur cetà le Bill fut renvoyé une seconde fois au Committé, avec ordre " de le dreffer d'une maniere qui abolit " entierement cette Cour. Ce qui fut fait & rapporrapporté à la Chambre, mis en parchemin,

& envoyé à la Chambre des Pairs.

Il ne tronva pas le moindre opposition à la Chambre des Seigneurs, les uns qui avoient été Juges dans cette Cour apprehendant les fuites des Jugemens qu'ils y avoient rendus, & les autres avant été opprimez ou effravez par cette Jurifdiction : ensuite le Roi y donna son confentement.

Ainfi tomba cette Haute Cour, qui étoit une des principales branches de la Prerogative Royale. On rapporte ordinairement son institution à un Statut fait en la dixieme année du Regne de Henri VII. Mais il est pourtant certain qu'elle avoit fon existence & sa Jurisdiction avant ce tems-là, & que ce Statut ne fit que la confirmer, & lui donner plus d'extenfion qu'elle n'avoit apparavant. Et pendant qu'elle fut exercée avec fageffe, & avec moderation, c'étoit an merveilleux expedient pour maintenir la dignité du Roi, l'honneur de son Conseil, la Paix, & la sureté de Rovaume.

" Un acte pour fixer les limites des foreffs vn Acte , detoute l'Angleterre. Cela fut tres agrea-poir les ble, & avantageur au Peuple, qui avoit sous-fert des vexations inoties de la Justice Ambu-cest. fante, exercée avec une extrême rigueur par le Comte de Hotland, & depuis par M. Noy lors qu'il étoit Procureur General. Aucun ne pouvoit s'affurer que festerres & fes maifons ne fuffent pas fujettes à cette Jurisdiction. Et ceux qui paffoient par les mains deces luges étoient infailliblement condamnez à de groffes amendes. Pour les delivrer de ces frayeurs le Roi voulne bien

bien se departir d'un droit qui lui appartenoit fans contredit, & qu'il avoit acquis un an auparavant au prix de plus de 200000, liv, sterl.

vs Acte , Un acte" qui deffend au Clere du marche, Cierc du marché de la

te l'offe de la Maison du Roi d'exercer son Office dans aucun endroit du Royaume, que dans l'étendue de la Jurisdiction de la Cour, & qui accorde l'exercice de cette charge par tout ailleurs aux Mais Maifon res Bailifs, & Communautez des Villes : Et aux Lords Confervateurs des libertez & franchifes, & d leurs Deputez. Par cette limitation le peuple d'Angleterre se trouvoit delivré de quelques legeres vexations, & extortions que les Deputez, & Agens de cer Officier, qui prenoient ces droits àterme exerceoient fur eux. Ou'on ne dise point que c'étoit un Acte de justice par leque! S. M. reprimoit les malversations dont ses propres Officiers étoient coupables, & qu'elle ne perdoit rien à ce changement puis que cet Office ne lui apportoit aucun profit. Car on pouvoit prevenir, ou punir les malversations d'un Officier, sans supprimer l'Office même. qui est un exemple de la puissance, & Prerogative Royales. On fe servoit autrefois de ce pretexte, que peu de personnes ont approuvé depuis, pour supprimer une partie des anciens revenus de la Couronne; " comme apportant peu de profit an Roi, & tout étant englouty par le grand nombre d'Officiers, qui en faisoient la recepte. Sans confiderer que ces Officiers font une partie essentielle de lagrandeur des Princes. Comme ce calcul eft erroné par rapport à l'Occonomic, il est encore plus pernicieux par raport à la puissance. Et ceux qui s'imaginent que le Roi ne cede rien

qui merite d'être conservé quand il souffre la Suppression d'un office, qui soutient un grand nombre d'Officiers, ne pensent pas que sa suitte eft d'autant dimmuée, que l'on parle moins de lui, & que par consequent il est moins respocté dans les lieux où ce pouvoir s'étendoit auparavant.

" Un Acte pour prevenir les manvaises pro- Vn Acte cedures touchant l'Ordre de Chevalerie. pour pre. Par lequel Acte le Roi, pour reparer toutes mauvai. les fautes qui avoient été commiles depuis peu les prodans les poursuites rigoureuses que l'on avoit cedures exercées au fujet de cette pretention, se de-pordre partoit d'un droit qui lui appartenoit aux de Chetermes de la loi, autant qu'aucun autre qu'il raleile. pouvoit reclamer, & accordoit cette decharge à son peuple, par un bienfait tout

particulier.

" Un Acte pour la liberté de faire du Sal- vn Ace "pêtre, & de la poudre à Canon dans tout pour la ", le Royaume. Ce qui étoit une branche de faire la Prerogative, & tres considerable non seu-du sa lement en ce qu'elle ôtoit des mains du com- pette, & mun peuple une commodité qui pouvoit être de la d'une dangereuse consequence, mais encore Canon en ce qu'elle apportoit un grand profit à la dans tout Couronne; & encore plus à ceux à qui le Roi le Ro vouloit bien accorder cette liberté. Le pre- yume. texte de cette exemption étoit " l'injuste proce-

. dé de ceux à qui l'on avoit confié cet employ . " ou de leurs Commis; Ce qui sans doute faisoit souffrir beaucoup de personnes. Mais la veritable raison étoit que par comoyen ils étoient affurez d'avoir promptement autant de poudre qu'ils en vondroient dans l'occasion.

Un

## 410 HIST: DES GUERRES

"Un Acte contre diverfes entreprifes, & options dans la Cour des Mines d'Etaim.
Les confequences duquel s'etendoient furtoates je options dans les Cours inferieures, & für la manière de proceder par tout le Royaume. Quoy qu'il femions dans les méailles & de Devon, dont le peuple avoir été sieus des horriblement opprimé par cette Cour Souveraimne, étendue avec paffion, & emportement par Cette Gome de Pembroke Gardien de ces Mines.

va Acte "Un Acte par lequel tout ce qui avoit été contrell "fair sur la take pour les Vaissaux, étoit rare "annullé; Quelque juste se necessiant et cet Acte, c'étoit pourtant un abandonne-ment volontaire d'un Droit appuye sur un justiffe fuit cet Acte, c'étoit pourtant un abandonne-ment volontaire d'un Droit appuye sur un justiffe d'un Droit appuye sur la contre de la contr

tut cer Acte, c'eta poirrain un assuccinement volontaise d'un Droit appuyé fur un jugement dela Chambre de l'Echiquier devant
tous les juges d'Angleerre, & qui partant merioti de la reconnoitlance des fujets envers S.
M. Outre qu'il y avoit des Clanfes dans ce flatur qui affuroient la liberté des Sujets, de la
proprieté de leurs biens, plus que ne faifoit la
petition de Droit.

Ges A des paffez dans letems que nous avons dirabamdonnement du droit, en ufage depuis fi long-tems, de mettre des impôts fur le commerce étranger, inferé dans la preface du Bill pour les droits par tonneau, et des z. C. pour livre fur les marchandifes, de le functie Bill pour la continuation du Parlement, feront dans la posterité des monumens éternels de l'affection paternelle du Roi envers ses Sujets, qu'ils ne pouvoient jamais affez reconnoître. Nous verrons dans la suitte de quelle maniere ils se sont acquittez de cette obligation.

Fin du Tome premier,

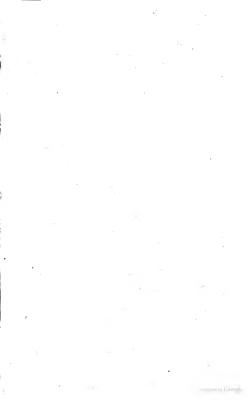





